

**ÉLOGE DE LA NOUVELLE** 

**Portraits** 

de trente auteurs **羅 Sélection polar** 

et science-fiction



CINQUANTE-TROISIÈME ANNÉE - Nº 16302 - 7,50 F

FONDATEUR: HUBERT BELIVE-MÉRY - DIRECTEUR: JEAN-MARIE COLOMBAN

### Le commandant Cousteau est mort

REPRODUCTION INTEROPT

LE COMMANDANT Jacques-Yves Cousteau est mort, mercredi 25 juin, à son domicile parisien, à l'âge de quatre-vingt sept ans. Français le plus connu dans le monde, il avait fait connaître les fonds sous-marins à plusieurs générations et contribué au développement de l'océanographie fran-

Dès les années 40, cet officier de marine, ancien résistant, avait adapté le scaphandre autonome inventé par les Français Gagnan et Prieur et développé la prise de vue sous-marine. Les expéditions de la Calypso et les centaines de films qu'il en a rapportés ont été vus par des centaines de millions de personnes. Par la revue qu'il avait fondée et par les nombreux livres et films qu'il produisait sur la faune marine, il avait acquis la notoriété et l'image d'un expert international en matière de pollution marine, et plus généralement dans le large domaine de l'environnement. L'Académie française l'a reçu en juin 1989 au fauteuil du professeur Jean Delay.

Lire pages 14 et 15

## Jean-Pierre Chevènement définit une politique de l'immigration « généreuse mais ferme »

Dans « Le Monde », il juge « inutile » la « manifestation de volonté » pour devenir français

DANS UN ENTRETIEN au Monde, le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement, définit les lignes de force d'une nouvelle politique d'immigration et les objectifs d'une réforme législative d'ensemble qui sera présentée à l'automne au Parlement. Le mimistre se dit « convaincu qu'il y a place en France pour une politique généreuse mais ferme, sur laquelle le consentement d'une immense majorité de nos concitoyens peut être réuni ». Mettant en garde contre les « tentations de la xénophobie » et les « sirènes de l'angélisme », M. Chevènement estime que «l'immigration doit être maitrisée » mais que la « vocation mondiale » de la France hii interdit « de se barricader ».

Le ministre justifie la circulaire de régularisation de certaines catégories d'étrangers sans papiers, qui vient d'être adressée aux préfets et dont Le Monde publie le détail, par « les situations inextricables » créées par une loi



« devenue incompréhensible ». La loi en préparation aura deux objectifs, ajoute le minitre : l'« intégration républicaine » et le codéveloppement avec les pays d'origine.

A propos des reconduites à la frontière par vols charters, Jean-Pierre Chevènement évoque des « gesticulations inutiles ». De même, il se prononce pour une nouvelle organisation de l'islam en France, estimant anormal qu'il ne bénéficie pas de « lieux de culte simplement corrects ». Quant au code de la nationalité, réformé en 1993, le ministre de l'intérieur juge comme « une fausse bonne idée » la manifestation de volonté alors instaurée pour les enfants d'étrangers nés en France et souhaitant devenir français. « C'est une paperasserie inutile », dit M. Chevènement, qui ajoute : « On demandera [aux enfants d'immigrés] beaucoup, mais rien qu'on ne demande-

Lire page 10

# Le budget

□ Le gouvernement veut combiner relance et réduction des déficits publics

**E** Les syndicats et le PC entrent dans la polémique sur les allocations familiales

### TANTS EN SYSTEMES MATION DE GESTION

THE PERSON OF STREET

a magazine in a history of the 以**治疗验**, 等等 经产生 ्रामुक्त <mark>प्रस्ति</mark> के सम्बद्धिक का का का अपना का अ

 $\frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right) \right) \right) \right) \right)} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)} \right)$ 

ورار والتوليق ومؤجو بيور कुर्म सम्बद्धाः स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य general and the second Logic Singuistra na productival for

ARTALTIC OF RIMFOLY & SMILES 14 m. 10 . 10 . 1251 

L'excision en Egypte Le tribunal administratif du Caire a an-

nulé un décret ministériel interdisant la pratique de l'excision dans les hôpitaux publics égyptiens.

et notre éditorial p. 17

#### **Rivaud** se normalise

Vincent Bolloré, le patron du groupe, veut faire oublier les « années affaires » de la banque.

### **Les Landes contre** un projet de GDF

Le conseil général, présidé par Henri Emmanuelli, s'oppose à l'extension des capacités de stockage de Gaz de

#### Violences en Afrique francophone

Après le Zaïre et le Rwanda, le Congo et le Centrafrique sont simultanément le théâtre d'événements violents sans liens les uns avec les autres. p. 2

#### ∠ L'Elysée des années 80

Un inspecteur de police chargé de la protection de François de Grossouvre au début des années 80 fait état de tractations entre l'Elysée et l'hebdomadaire Minute à cette époque. p. 12

#### **☐ Les bonnes affaires** de Melilla

L'enclave espagnole de la côte nord marocaine fête son demi-millénaire et connaît un regain de prospérité. p. 24



M 0147-626-7,50 F

## Le Pentagone ne parvient pas à saper la légende des extraterrestres de Roswell

WASHINGTON de notre correspondant

Tout ce que pourra dire le Pentagone à propos des extraterrestres sera retenu contre lui par ceux qui y croient. Ainsi ce rapport de 231 pages que l'armée de l'air vient de rendre public à propos de l'« incident de Roswell». A quelques jours du cinquantième anniversaire du 8 juillet 1947 - ce jour-là, pour la première et dernière fois, un porte-parole militaire avait confirmé la récupération d'un « disque volant » -, les démentis du Pentagone font presque figure de campagne publicitaire au profit de la municipalité de cette ville du Nouveau-Mexique, au sud-ouest des

Les 49 000 habitants de Roswell attendent 100 000 visiteurs pour commémorer l'apparition de soucoupes volantes et d'extraterrestres, un événement dont l'existence n'est pas contestée par les 34 % d'Américains pour qui des êtres intelligents venus d'autres planètes ont visité la Terre. 65 % d'entre eux croient que E.T. ou ses semblables se sont rendus à Roswell. A leurs yeux, le rapport du Pentagone n'est donc pas crédible. Il tendrait même à confirmer les soupçons de 80 % des concitoyens de Bill Clinton : le président et le gouvernement en savent bien plus long sur les extraterrestres qu'ils ne veulent l'avouer.

Les responsables militaires ont bien multiplié les explications, comme il y a cinquante ans. Mais rien n'y fait : le site de Roswell est aussi vénéré par les ufologues que celui de Stonehenge en Grande-Bretagne par les adeptes du New Age et de la renaissance du celtisme. Le rapport du Pentagone souligne que les objets volants qui se sont écrasés dans le désert du Nouveau-Mexique étaient des ballons atmosphériques militaires. Quant aux « corps d'extraterrestres » décrits par les témoins de l'époque, il s'agissait de « mannequins » en parachute, destinés à des expériences scientifiques.

Lesquelles ? L'armée ne le précise pas, mais elle affirme qu'« aucune preuve de l'existence de soucoupe volante ou d'extraterrestre », à plus forte raison de tentative pour étouffer la vérité, n'existe. Voire... Le professeur d'anthropologie Charles Ziegler, cité par l'hebdomadaire Time, rappelle que la notorieté de l'« incident de Roswell » s'est brusquement accrue à la fin des années 70, lorsque, échaudés par le Vietnam et le Watergate, les Américains ont développé un fort cynisme à l'égard de leurs gouvernants, une minorité d'entre eux virant même à l'extrémisme.

Certains membres de milices, comme les Patriotes, croient que les « hélicoptères noirs » du « nouvel ordre mondial » patrouillent dans les Etats-Unis, avec la complicité de l'administration. En Californie, au mois de mars, trente-neuf adeptes de la secte de la Porte du Paradis ont cru prendre place dans un vaisseau spatial se dissimulant dans le sillage de la comète Hale-Bopp. Ils voulaient rejoindre le « niveau supérieur » et en sont morts. Comportements exceptionnels, bien sûr: tous les amoureux d'independance Day et de Rencontres du troisième type ne croient pas à l'« incident de Roswell ».

Mais, à ceux qui se rendront au Nouveau-Mexique, le Pentagone perdrait son temps à faire la leçon. Frank Kaufmann, l'un des derniers « témoins » de Roswell à l'époque des faits, n'en démord pas : « Ils étaient beaux, le visage gris, ils mesuraient environ 1,50 mètre, les yeux un peu globuleux, des petites oreilles, des traits fins et sans cheveux »...

Laurent Zecchini

# Jospin

à 3 % en 1998

☐ Histoire d'une politique familiale voulue par le patronat

Lire pages 7 et 8

## Dutilleux, le grand classique

A 81 ANS, le compositeur Henri Dutilleux incarne la figure idéale du créateur qui édifie son œuvre en dehors de toute chapelle. Créés par les interprètes et les orchestres les plus prestigieux depuis le début des années 50, ses pièces symphoniques et ses concertos se sont inscrits au répertoire. Sa modestie, son savoir ont attiré vers lui de nombreux jeunes collègues, vraisemblablement déroutés par les affrontements de courants dans la musique contemporaine. Dans un entretien au Monde, Dutilleux pose la question de l'enseignement de la composition au moment où trois académies d'été débutent. Il croit à la transmission, mais avoue qu'un compositeur est nécessairement autodidacte.

Lire page 28

#### **POINT DE VUE**

## Réflexion faite, oui au quinquennat par Pierre Mazeaud

V° République sont bonnes. Elles traversent leur plus sérieuse épreuve depuis leur création. Ces deux affirmations ne doivent rien ni à l'autopersuasion de quelqu'un pour lequel la Constitution de 1958

serait la meilleure dont la France trinsèquement bonnes parce que, ait jamais été dotée par la seule vertu de procéder du général de Gaulle et de Michel Debré, ni à l'acrimonie d'un mauvais perdant face au verdict sévère des dernières élections.

Non, nos institutions sont in-

ARTURO PÉREZ-REVERTE

DU TAMBOUR

depuis près de quarante ans, elles

ont grandement contribué à assurer à notre pays la continuité politique qui lui avait, si souvent, fait défaut; elles possèdent une souplesse qui leur a permis de survivre au grand homme dont elles

L'auteur

du Tableau du

maître flamand

fois, entre Séville

revient. Cette

et Vatican.

Flamboyant.

Philippe Nourry

Editions du Seuil

sont issues, preuve qu'elles n'ont rien à voir avec le bonapartisme, ainsi qu'à six changements de majorité depuis 1981. Au demeurant, ces institutions, si décriées à l'origine, font aujourd'hui l'unanimité et, si on se pose des questions à leur sujet, ce n'est pas sur les risques qu'elles feraient courir à la démocratie, mais sur leur pérennité. Les institutions n'inquiètent plus. Désormais, on s'inquiète

pour elles. Car ce système politique original, certainement pas présidentiel et plus tout à fait parlementaire, recèle le risque fondamental que les deux majorités, celle qui désigne le président de la République et celle qui élit l'Assemblée nationale, ne coincident pas. Or, cette éventualité, conjurée pendant vingt et un ans, de 1965, date de la première élection présidentielle au suffrage universel direct, à 1986, vient de se matérialiser pour la troisième fois en onze ans. On est donc en droit de se poser la question: notre subtil mécanisme constitutionnel n'est-il pas détra-

Lire la suite page 16

Pierre Mazeaud est député (RPR) de Haute-Savoie, vice-président de l'Assemblée nationale.

## Le marché des basketteurs



IL A TOUT JUSTE vingt ans et s'apprête à jouer dès la saison 1997-1998 avec les « monstres » du basket-ball américain. Olivier Saint-Jean (1,98 m, 103 kilos) est suffisamment haut placé dans la sélection pour être retenu, le 25 juin, lors du recrutement des clubs professionnels et devenir le premier Français à évoluer dans le prestigieux championnat NBA.

Lire page 23

| nternational 2 France 7     | jenx<br>Météorologie      |
|-----------------------------|---------------------------|
| iociété                     | Annonces classées Culture |
| torizons                    | Guide culturel            |
| inances/marchés 20          | Abonnements               |
| Carnet 22<br>Aujourd'hai 23 | Radio-Télévision          |

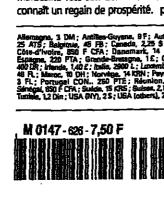

Rwanda, semblent pourtant être la résultante d'événements indépendants plutôt que le fruit d'un quelconque complot ou d'un inéluctable enchaînement. • A PARIS, le ministre des af-

faires étrangères, Hubert Védrine, plaide pour une politique de « juste *équilibre* » en Afrique et affirme que les réseaux « appartiennent à une autre époque ». 

AU MINISTÈRE de

la défense, une réflexion a été engagée sur la présence militaire de la France en Afrique et Paris souhaite que les armées africaines assument leur part de responsabilité dans la sé-

curité collective du continent. 

A BRAZZAVILLE comme à Bangui, les combats ont faibli d'intensité, s'estompant devant un semblant d'accalmie émailié d'incidents.

## L'Afrique centrale francophone secouée par la violence

Après les conflits qui ont ensanglanté le Rwanda et le Burundi, et la chute du régime de Kinshasa, c'est au tour du Congo-Brazzaville et du Centrafrique d'être le théâtre de combats meurtriers entre factions rivales. Le lien avec les événements survenus dans l'ex-Zaïre n'est cependant pas avéré

LE CONGO et le Centrafrique après le Rwanda, le Burundi et l'ex-Zaire - sont la proje d'une folie meurtrière qui sème la mort et la désolation dans Brazzaville et Bangui. Une implacable logique semble frapper, l'un après l'autre, les pays francophones d'Afrique centrale. Un peu comme si les répliques du séisme qui a ravagé le Rwanda en 1994 n'en finissaient pas de faire trembler le cœur du continent.

Mais si le Congo et le Centrafrique subissent aujourd'hui certaines répercussions de l'histoire récente de la région, rien n'indique pour autant que la fièvre qui s'empare de ces deux pays soit une pure contagion: leur situation est différente, comme est différente la relation qu'entretient avec eux la France. Rien ne permet de prédire non plus que la fameuse « théorie des dominos », appliquée en son temps par l'Américain Henry Kissinger au Sud-Est asiatique, menace aujourd'hui d'autres capitales d'Afrique francophones.

L'assassinat du président rwandais, Juvénal Habyarimana, et de son homologue burundais, Sylvestre Ntibantuganya, le 6 avril 1994, a été le point de départ d'un des plus grands génocides du siècle. Plus de 500 000 Rwandais ont été massacrés en moins de cent jours par les extrémistes hutus guidés par l'entourage du président défunt, payant ainsi de leur vie le fait d'appartenir à la minorité tutsie ou d'être membres de la majorité hutue mais opposés au régime Habyarimana.

#### LA TRAGÉDIE DES RÉFUGIÉS

Les Tutsis du Front patriotique rwandais (FPR), qui avaient tenté de s'emparer du pouvoir par la force en octobre 1990 et en février 1993, en envahissant le pays à partir de l'Ouganda voisin, ne sont parvenus à leurs fins qu'en juillet 1994, après avoir mis fin au génocide. Ils ont vaincu les Forces armées rwandaises (FAR), contraintes après leur défaite à prendre le chemin de l'exil. Les soldats rwandais ont entraîné dans leur sillage - ou poussé devant eux - quelque 2 millions de civils qui se sont réfugiés au Burundi, en Tanzanie et dans l'ex-Zaïre. C'est dans le Nord et le Sud-Kivu, les provinces orientales de ce pays, qu'ils se sont établis en plus grand nombre, dans des camps de réfugiés qui portaient en germe la fin politique du président zarrois, le maréchal Mobutu Sese Seko.

Bien vite, les fonctionnaires, les ex-militaires et les Interahamwes. ces miliciens hutus de sinistre réputation, ont imposé leur loi sur ces camps de réfugiés dont cer250 000 personnes; les camps sont ainsi devenus la base de raids lancés en territoire rwandais.

Soutenus par l'Ouganda de Yoweri Museveni, le maître à penser de Paul Kagamé, le véritable homme fort de Kigali, par les Américains et par les pays de la région (à l'exception du Congo et du Centrafrique), les Rwandais se sont lancés en octobre et en novembre

tains regroupaient plus de pour les crimes commis en 1994, et ont repris leur route vers l'ouest. Les survivants sont arrivés à la frontière angolaise; certains ont réussi à pénétrer en Centrafrique : quelques milliers sont entrés, dans un état lamentable, au Congo-Brazzaville. Les derniers - ceux qui n'ont pas été massacrés ou rapatriés - s'éteignent progressivement dans les forêts équatoriales inhospitalières de la nouvelle Répu-

#### Paris pour un « juste équilibre »

Hubert Védrine, le ministre des affaires étrangères, a défendu, mardi 24 juin, sur la chaîne câblée LCI, une politique de « juste équilibre » en Afrique visant pour la Prance à « assumer ses responsabilités » sans « entrer dans des engrenages d'affrontements internes dont on ne verrait pas l'issue ». « Il est tout à fait clair qu'il faut réformer notre système de coopération. Il faut revoir la façon dont la France repensera les modalités de son influence, de ses relations et de son partenariat avec l'Afrique », a ajouté M. Védrine. Le ministre a également affirmé que les réseaux français en Afrique « appartiement à une autre époque ». Il a enfin indiqué que l'intervention de l'armée française, lundi, à Bangui, était une « oction défensive ». Le Quai d'Orsay avait indiqué un peu plus tôt que c'était « en situotion de légitime défense qu'un hélicoptère français était intervenu contre des mortiers qui tiraient sur le quartier de l'ambassade de France, de l'Hôtel Sofitel et du lycée Charles-de-Ĝaulle ».

1996 à l'assaut des camps de réfugiés dans l'Est zaīrois, s'abritant derrière les rebelles de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kahila. A la mi-novembre, des camps dispersés par la force, plusieurs centaines de milliers de réfugiés sont rentrés au Rwanda. Les autres ont fui la mitraille, les exécutions sommaires, les massacres et, pour certains, la

blique démocratique du Congo (RDC) de Laurent-Désiré Kabila.

Le Zaïre est en effet redevenu Congo (Kinshasa). Après vingtcinq ans de dictature et sept ans de transition chaotique, le maréchal Mobutu a été contraint de quitter le pays qu'il croyait sien. Le feu a gagné le Congo-Brazzaville et le Centrafrique voisins.

A Brazzaville, l'approche de l'élection présidentielle, program-

valité opposant l'ancien président, le général Denis Sassou Nguesso et l'actuel chef de l'Etat, Pascal Lissouba. Le premier veut revenir au pouvoir, le second veut y rester. Le général Sassou Nguesso, autrefois chef marxiste-léniniste d'un parti unique, est à la tête d'une milice, véritable armée personnelle, les « Cobras ». M. Lissouba, président démocratiquement élu en août 1992 est soutenu par les forces régulières et une somme de bandes armées regroupées en milice, les « Zoulous ». Depuis début juin, les combats entre les deux camps observés avec attention par les « Ninjas » de Bernard Kolelas, le populaire maire de Brazzaville auraient fait quelque 2 000 morts.

#### BOND EN ARRIÈRE

A Bangui, des mutineries successives ont ébranlé le régime du président Ange-Félix Patassé. La dernière en date, celle de novembre 1996, a bien fait vaciller le chef de l'Etat, pourtant démocratiquement élu en 1993. La fraction de l'armée qui réclame son départ est fidèle à l'ancien président André Kolingba qui privilégiait les siens, comme M. Patassé le fait aujourd'hui.

Depuis le mois de février, une force interafricaine de 700 hommes détachés par six pays (Burkina Faso, Gabon, Mali, Sénégal, Tchad et Togo), chargée de faire respecter les accords de paix signés à Bangui le 25 janvier, soutenue financièrement et logistiquement par la France, n'a pas encore réussi à pacifier la capitale.

Au Congo-Brazzaville comme en justice qui les attendait au pays mée pour le 27 juillet, a ravivé la ri- Centrafrique, les conflits, large- Kagamé.

ment sous-tendus par des problèmes régionaux et tribaux, ont été nourris par la déliquescence du régime zaīrois. Les trois pays sont frontaliers. Des fortunes se sont constituées sur la base de trafics en tous genres. Les frontières ont toujours été perméables, et au cours des cinq dernières années, les barons du clan Mobutu ont épaissi leur galette en vendant aux uns et aux autres de grandes quantités

Rien n'indique cependant que d'autres capitales francophones pourraient bientôt s'embraser. Le Rwanda, le Burundi et l'ex-Zaïre, pour être francophones et avoir été soutenus par Paris, n'en sont pas moins d'anciennes colonies belges où la France n'a jamais eu de grands intérêts économiques. A contrario de ces trois pays, le Congo-Brazzaville et le Centrafrique se sont fermement engagés

#### La population de Bangui fuit les quartiers tenus par les soldats mutinés

Bangui a vécu de nouveaux incidents, mardi 24 juin, après les violents combats à l'arme lourde de la veille. La population, après les opérations de « nettoyage » dans les quartiers acquis aux soldats mutins, a fui ces zones. Suivant la Mission interafricaine de surveillance des accords de Bangui (Misab), dont quatre soldats ont été blessés mardi, l'armée centrafricaine (FACA) fidèle au président Patassé est entrée dans la zone. Le camp Kassaï, dernier îlot de résistance des mutins, est isolé. Les soldats des FACA ont arrêté une centaine de mutins qui fuyaient par le fleuve. Des témoins ont vu des cadavres criblés de balles on égorgés. Un bilan provisoire fait état d'une soixantaine de morts et d'une centaine de blessés depuis le début des affrontements. - (AFP.)

d'armes. Il est également avéré que les nouvelles autorités de Kinshasa, et ceux qui les soutiennent, apprécieraient l'effondrement de régimes qu'ils considèrent comme corrompus et anachroniques dans une Afrique qu'ils aimeraient voir aborder le troisième millénaire remodelée et dirigée par de nouveaux chefs: des hommes forts, idéologues, pragmatiques et austères, à l'image du Rwandais Paul

au début des années 90 sur la voie de la démocratisation et aussi bien M. Lissouba que Patassé, nonobstant leur passé, ont été élus au suffrage universel lors de scrutins pluralistes dont les résultats n'ont pas été contestés.

Les mutineries de 1996 en Centrafrique et l'élection présidentielle du 27 juillet au Congo-Brazzaville n'ont pas été programmées à Kampala, Kigali, Kirishasa ou Washing ton. Et cette succession d'évènements dramatiques en Afrique centrale tient vraisemblablement plus de la concomitance que de la logique. Pour le reste, la démocratie sur le continent aura fait un pas de géant quand les Africains seront enfin à même de se décider, de choisir et de voter en fonction d'idées politiques, plutôt qu'en fonction de critères régionaux, ethniques, tribaux ou claniques: une question qui relève d'abord de l'éducation, donc du développe-

Tourner sciemment le dos au multipartisme, favoriser l'émergence d'une nouvelle caste d'hommes forts à la tête des Etats. sous le fallacieux prétexte que les sociétés africaines ne sont pas suffisamment mûres pour la démocratie, revient à faire un colossal bond en arrière. Certains prétendent qu'il s'agit là de décisions courageuses et salutaires. Mais revenir aux difficiles lendemains des indépendances n'incite pas particulièrement à l'optimisme.

## A Brazzaville, la « trêve » est ponctuée de salves d'obus

#### BRAZZAVILLE

de notre envoyée spéciale Les accalmies ont supplanté les salves d'obus, mardi 24 juin, contrairement à ce qui s'était produit la veille, et qui avait rompu la trève conclue pour sept jours. La capitale s'habituerait presque à ce cessez-le-feu troué de coups de gong meurtriers. Le centre-ville reste désert. A Bacongo, le fief du maire, Bernard Kolelas, qui défend sa neutralité, certains réfugiés reprennent le chemin de leur maison dans les quartiers nord.

Sur la route de l'aéroport, au carrefour de la Patte-d'Oie, les miliciens « zoulous » du président Pascal Lissouba s'invectivent. L'un veut laisser passer le convoi de l'ambassadeur de France, Raymond Césaire, tandis qu'un autre s'y oppose. Le dilemme enfin tranché, le véhicule finit par arriver sur l'esplanade de l'aérogare. La place a pris l'allure d'un marché en plein air. Le fret de fripes laissé par des Maliens évacués au début des événements a été déballé et des soidats des Forces armées congolaises (FAC) choisissent des effets. Il a fallu accéder au lieu pour découvrir qu'un petit avion affrété par des Liba-

nais atterrit chaque jour à 11 heures, venant de Pointe-Noire, pour repartir avec des passagers. combats, malgré les trois obus tombés sur le Pointe-Noire, pour repartir avec des passagers. Pointe-Noire, pour repartir avec des passagers. A Bacongo, Bernard Kolelas, maire de Brazzaville et président du Comité national de médiation, se dit « optimiste ». Des chefs d'Etat africains se sont rencontrés à Lomé, au Togo, et l'actuel premier ministre congolais, David Charles Ganao, a participé au rendez-vous.

A cette réunion, l'idée a fait son chemin, à en croire M. Kolelas, « d'un détachement militaire avancé » - une modeste force d'interposition africaine pour superviser le cessez-le-feu. M. Ganao a exprimé « sa satisfaction et sa profonde reconnaissance » aux pays prêts à engager des troupes au Congo. Ce mardi, le maire de Brazzaville espère réunir dans sa concession les états-majors des deux belligérants, qui ne se sont pas revus depuis le 20 juin.

Les envoyés du général Sassou Nguesso tardent à venir, faute d'assurances sur la sécurité de leur trajet. « La solution ne peut être que politique », répète le maire, qui a soigneusement « tenu » ses miliciens « ninjas » à l'écart des

réussi à honorer la convocation du Parlement faite par le président Lissouba. Le Parlement étant la cible de l'artillerie lourde tout au long de cette journée, ils se sont retrouvés à vingt ou trente selon un témoin, « à soixante-dix sur cent vingt-cing » selon le président du Parlement. André Milongo, dans la résidence officielle de ce dernier à la lisière de Bacongo. Ces élus ont décidé de mettre en place une commission ad hoc de médiation, « le comité du maire n'étant pas crédible ». M. Milongo a ajouté : « Nous n'avons pas réussi à joindre les députés du parti du géné-

ral Sassou Nguesso. » Le camp du général est absent ces jours-ci des épisodes de négociations. Il n'était pas à Libreville pour la médiation internationale. Il est absent chez M. Koleias ce mardi 24 et était absent à la réunion du Parlement la veille. Pour le général Sassou Nguesso, rappelons-le, cette prestation de serment faisait figure de masca-

Danielle Rouard

#### Frédéric Fritscher

## La France appelle les armées africaines à assumer leur part de la sécurité collective

A BRAZZAVILLE, les troupes françaises achèvent de se replier, après avoir évacué 6 000 expatriés du Congo, et Paris s'est prononcé en faveur de la participation de la France à une force internationale de maintien de la paix. A Bangui, des détachements français assistent la Mission interafricaine (Misab) dans sa tache qui consiste, en vertu d'accords internationaux signés au début de l'armée, à désarmer par la force des mutins hostiles à l'actuel président centrafricain. Où qu'il tourne ses regards en Afrique, le gouvernement de M. Jospin doit faire face aujourd'hui à une situation que ses conseillers militaires qualifient de «fluide » et requérant de la France une politique d'assistance plus équilibrée.

Dans les états-majors, on fait remonter les aléas présents à la façon dont a été conduite, à tort ou à raison, la crise au Rwanda, lorsque, en 1994, la France a pris le parti des populations hutues contre les Tutsis, cristallisant des rancunes ancestrales. Depuis, disent ces responsables militaires, avec l'ex-Zaire, le Congo et le Centrafrique, où la tenon assiste, avec des variantes selon les pays, à un embrasement de la région et, pour reprendre des comparaisons utilisées en d'autres temps, à « l'écroulement d'un chûteau de cartes » ou à « l'effrondrement de dominos » qui obligent le pouvoir en place à réexaminer la politique de présence militaire de la France.

Au ministère de la défense, on ne cache pas qu'« une réflexion de fond » a été engagée sur ce sujet, en concertation avec les autres administrations. La professionnalisation des armées, qui se traduira à terme par une réduction sensible - de l'ordre du tiers - de leurs effectifs, est une donnée de fait qui s'impose à tout gouvernement et qui implique un réamenagement du dispositif outre-mer sur le modèle de ce qui se pratiquera à l'intérieur du territoire national.

A ce jour, ce dispositif militaire français en Afrique comprend quelque 8 400 hommes (dont 5 500 dans l'armée de terre) et 720 conseillers au titre des affaires étrangères ou de la coopération. Ce qui est en dis-



qui devra être approuvé par le chef de l'Etat, c'est la possibilité de remplir les mêmes missions - notamment la sécurité des expatriés et des intérêts nationaux qui seraient menacés – sans fermer de bases, mais avec des effectifs réduits. « On devra assurer le même service aprèsvente», explique un général, avec des unités « tournantes » et « projetables . depuis la France, qu'on peut déplacer dans l'urgence, qui se relaient et qui devront pouvoir trouver, sur place, des équipements prépositionnés. L'idée essentielle est de faire prendre aux Africains leurs propres responsabilités. D'où ces projets pour l'instant plus politiques que

militaires - des Etats-Unis et de pays européens, tels la France et le Royaume-Uni, de mettre sur pied un programme baptisé ACRI (African Crisis Response initiative) qui a pour but de renforcer les capacités d'armées africaines - sélectionnées et spécialement entraînées - à maintenir la paix dans le cadre d'actions collectives sous les auspices de l'ONU ou de l'Organisation de

l'unité africaine (OUA). C'est une démarche qui se veut pragmatique, mais qui soulève quelques difficultés pratiques, à commencer par une définition des missions acceptées par tous les partenaires, une relative standardisation des méthodes de commandement et des matériels, une instruction conjointe des unités à partir d'une langue commune et par un partage équilibré de la charge financière avec un Congrès américain, en règie générale, prévenu contre toute dépense mal maîtrisée.

Les Américains ont calculé que le coût d'une opération réunissant 7 000 hommes, pendant six mois, sera d'environ 600 millions de francs.

Pour 1998, la France a déjà décidé de multiplier et de développer les exercices multinationaux - pas seulement bilatéraux - entre ses forces et des armées africaines, de façon à aguerrir des cadres de toutes origines appelés à servir dans des missions conjointes de maintien de la

lacaues Isnard

il brack prépare

Chamer le zouvernement en

Tar peine a rassembler une

to over given a and the first of the second

19-5 - 19-19 BOOK

The Company of the Company THE REAL PROPERTY.

## ar la violence

AREAT A ETE ERIZA

w stadicate the ta

an Switz brecharte

THE PERSONAL PROPERTY. marchine days to se-

top to Congo-Brazzavire et du Centrafrique Gardinest rependent des averé

curity collective du continent of

ENACIAVICE COmme a Bengui, le combat. ant faible d'intensité, se l'accombance de l'accombance

generations makers an semblant datal

paraleten de Banqui fuit

s avaities timus par les soldats mutines

The section of the court of the contract of th Market Commence of the Commenc MARTHAN CONTRACTOR OF THE STATE OF THE STATE

Bernagen in entre Stein in William Will

 $\sigma_{N, N_{2}} = \{ (1, 1, \dots, n) \mid x \in \mathbb{R}^{n} \mid x \in \mathbb{R}^{n} \}$ 

progression that the the

ing tea ≥ ≥

grave one with the con-

3. 16型件: 3.1 4.1 gita district de la companya de la c

grander of the extension

Agreement the second

The state of the s

THE DRIVERS OF THE PARTY.

The state of the s

gay pages of the control of

والمحمضائقية المرجوء

. . . . . . <del>.</del>

inge satiet in de le comme de

200, 250 miles

AND STATE OF STATE OF

The second secon Sec. 18

grange in the control of

Section 1995

et de la sécurité collective

## "L'armée d'Israël prépare l'éventuelle reconquête des territoires palestiniens autonomes

Les « fuites » organisées par des militaires viseraient à alerter l'opinion publique israélienne

Selon la presse israélienne, le haut commande tonomes palestiniennes dans les territoires raient pour objectif d'alerter l'opinion publique

de notre correspondant

affrontement plus violent que

d'ordinaire entre jeunes lanceurs

de pierres palestiniens et soldats

israéliens, les forces paramilitaires

de Yasser Arafat s'avisaient une

nouvelle fois - comme en sep-

tembre 1996 - de riposter au feu

de l'armée d'occupation? C'est,

entre autres, pour répondre à

cette question qui semble le tarau-

der de plus en plus que le haut

commandement militaire israélien

a procédé ces derniers jours à un

exercice de simulation fort inquié-

Révélé la semaine dernière par

l'hebdomadaire de gauche Kol

Haīr, confirmé mardi 24 juin par la

radio publique israélienne, l'exer-

cice en question comprend la re-

conquête des huit enclaves palesti-

niennes autonomes en Cisjordanie

et à Gaza, l'arrestation des respon-

sables civils et paramilitaires de

l'OLP, le renforcement du blocus

économique sur l'ensemble des

territoires et la réimposition du ré-

gime d'occupation militaire, qui

prévaut encore sur plus de 90 %

des territoires arabes conquis en

1967. Intitulée opération « champ

quait aussi l'éventualité d'un véri-

table soulèvement populaire des

Palestiniens contre leur propre

gouvernement autonome, la ré-

volte étant suivie par le renverse-

En violation des consignes militaires, plusieurs officiers israéliens

astrophe. Dans quel but ? Selon

de Yasser Afafat, la « fuite » s'ap-

table menace aui révèle les

intentions cachées de Benyamin Né-

Peut-être. Mais l'Autorité pales-

tinienne, sans cesse « avertie » au

cours des discrètes rencontres qui

continuent d'avoir lieu sur le ter-

rain entre ses officiers de sécurité

et ceux d'Israël, sait depuis long-

temps ce qui se passerait si la si-

tuation devenait par trop explo-

sive. Les chars d'assaut, stationnés

un peu partout dans les territoires

occupés aux alentours immédiats

des enclaves « libérées » entre-

tanvahou ».

ment de Yasser Arafat.

SCÉNARIO-CATASTROPHE

d'épines », la simulation impli-

tant pour les Palestiniens.

Que se passerait-il si, après un

ment des années envisage, parmi plusieurs scé-narios, la reconquête militaire des enclaves au-« fuites » organisées au plus haut niveau, au-ciations israélo-palestiniennes.

l'armement léger dont sont pourvus les trente à quarante mille policiers palestiniens - hormis M. Arafat, nul ne connaît exacte-

par atteindre ses objectifs. En fait, selon un correspondant

combats urbains risqueraient l'opinion publique israélienne... » d'être sanglants mais, eu égard à Profondément inquiets de l'agonie du processus de paix, préoccupés par l'agressivité grandissante des organisations de colons juifs et craignant qu'un Yasser Arafat afment leur nombre -, Tsahal, l'arfaibli, acculé et désespéré, n'en mée d'Israël, finirait sans doute vienne à appeler son peuple à se lancer dans la guerre sainte, certains militaires et agents de haut militaire qui tient à garder l'anony- rang du renseignement, qui ne

### M. Nétanyahou échappe à une motion de censure

Une motion de censure déposée contre le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a été repoussée, mardi 24 juin, à la Knesset par 55 voix contre 50. Malgré un accord de dernière minute conclu avec le « parti russe » de Nathan Chtcharansky, au prix de 450 millions de francs d'engagements financiers publics, exclusivement en faveur des immigrants « russes » d'Israèl, neuf élus mécontents de la coalition majoritaire ont délibérément choisi de s'abstenir. Il s'agit de quatre ténors importants du Likoud, le parti du premier ministre, et des cinq membres du parti Gesber, dont son chef David Lévy. Ce dernier, ministre des affaires étrangères, serait mécontent de l'éventuelle entrée d'Ariel Sharon au cabinet restreint de sécurité, qui s'occupe des relations avec les pays arabes et les Palestiniens. M. Sharon, actuel ministre des infrastructures, chef de file des « faucons » du Likoud, a fait de cette participation la condition de sa nomination au ministère des finances. Les marchandages entre M. Sharon et M. Nétanyahou se poursuivant, le premier ministre a décidé de reporter l'annonce du remaniement ministériel annoncé. – (Corresp.)

mat, la « révélation » publique de souhaitent pas retourner à Gaza mardi viserait un tout autre objectif que l'intimidation des Palestiniens. « Dans l'esprit des officiers qui sont à l'origine des fuites, explique-t-il, il s'agit surtout d'alerter

ou à Naplouse, auraient décidé de multiplier les mises en garde via la

« La communauté des renseignements, écrivait par exemple hundi

dans Haaret: le plus introduit des correspondants militaires israéliens, Zeev Schiff, commence sérieusement à s'inquiéter de la faiblesse de Yasser Arafat dans sa propre opinion publique. Il n'est plus seulement critiqué par son onposition mais dans la rue, parmi ses hommes, au Fatah et iusque dans sa police. » Le retournement, qui commence à se faire sentir dans les enquêtes d'opinion, concerne moins les méthodes autocratiques et la corruption des milieux entourant le dirigeant palestinien, que son incapacité à faire respecter par l'actuel gouvernement israélien les accords conclus avec l'équipe travailliste précédente.

#### « ARAFAT OU LE CHAOS »

« La question que se pose la communauté du renseignement, poursuit Zeev Schiff, est de savoir si M. Nétanyahou et ses ministres sont bien conscients de ce qui se passe. Les hommes du renseignement estiment que jusqu'à preuve du contraire Arafat est le partenaire d'Israel (...) et que, sans lui, ce sera le chaos, la montée des islamistes du Hamas et des flambées de violence contre israel. » Personne, conclut le journaliste, « ne peut dire avec certitude si M. Nétanyahou se sent concerné ou non par l'éventuel renversement d'Arafat. Après tout, cela aboutirait à la mort de ces très détestés accords d'Oslo... »

Patrice Claude

## L'excision est à nouveau autorisée dans les hôpitaux égyptiens

Un tribunal a annulé une interdiction ministérielle

LE TRIBUNAL administratif du Caire a de nouveau autorisé, mardí 25 juin, la pratique de l'excision dans les hôpitaux publics égyptiens. Cette décision fait suite à une demande formulée par des islamistes et des médecins. Le tribunal a ainsi annulé l'interdiction de cette mutilation, décidée il y a un an par Ismail Sallam, ministre égyptien de la santé.

« Dieu soit loué, nous avons gagné et nous allons appliquer l'islam », a déclaré Youssef Badri, principal instigateur du procès, qui soutient que l'excision est une pratique recommandée par la « sunna », la tradition religieuse musulmane, et qui dit souhaiter empêcher que les jeunes filles soient excisées au moyen du ra-

soir des barbiers. Ce jugement fait suite à la récente décision du Conseil d'Etat égyptien, qui avait estimé, il y a quelques jours, que l'excision était un geste licite, tout en soulignant que l'Islam n'en faisait pas une pratique obligatoire. Dans un rapport remis au tribunal administratif du Caire, la plus haute instance juridique administrative égyptienne avait alors estimé souhaitable l'annulation de la décision du ministre de la santé. Le Conseil d'Etat s'était fondé sur plusieurs « hadiths » (dires du prophète Muhammad considérés, avec le Coran, comme un fondement de la loi isiamique), pour affirmer

que cette pratique était « licite. sans être obligatoire » et que la question de l'excision devait « être laissée à la famille ». Cheikh Mohamed Sayed Tantaoui, l'imam d'El Azhar, la plus haute autorité sunnite, estime pour sa part que la religion musulmane ne demande pas l'excision des femmes et qu'il revient aux médecins de décider si cette opération est, ou non, né-

COUTUME RÉPANDUE

Le tribunal administratif du Caire a, comme on le prévoyait, suivi les recommandations du Conseil d'Etat. Pour les islamistes il était clair que M. Sallam avait violé les lois islamiques en interdisant la pratique, dans les établissements hospitaliers publics, de cette mutilation, qui vise notamment à brider les désirs sexuels des femmes. A l'inverse, l'Organisation égyptienne des droits de l'homme (OEDH) soutient que cette coutume, très répandue sur le sol africain, est à la fois dangereuse et criminelle. Le débat sur l'excision en Egypte avait été relancé en août 1996 avec la mort d'une jeune fille de quatorze ans après une excision qu'avait exigée le père. Le médecin concerné avait été arrêté et accusé de négligence et avait admis qu'il lui avait administré des calmants plutôt que de pratiquer une anesthésie.

Selon une étude réalisée par le Conseil national égyptien de la population et publiée en février, huit femmes égyptiennes sur dix sont favorables à la poursuite de l'excision, estimant qu'il s'agit là d'une « bonne tradition ». Selon cette étude, 97 % des Egyptiennes 99,5 % dans les campagnes et de 94 % en milieu urbain.

Dans les milieux médicaux égyptiens on estime que ces chiffres sont « un peu exagérés », la proportion des femmes excisées diminuant avec leur âge. « Il faut reconnaître qu'il s'agit là d'un rite, probablement antérieur à l'arrivée de l'islam et que l'islam n'impose ni ne condamne, précise-t-on. Il faut aussi savoir que c'est, tout comme la circoncision pour les hommes, une pratique qui permet aux médecins qui ont peu de moyens d'augmenter leurs revenus. .

Jean-Yves Nau

Lire aussi notre éditorial page 17

#### Un journaliste contestataire iranien traduit en justice pour « espionnage » TOUS LES APPELS à la libération du journa- dossier. Il n'a jamais été informé des chefs d'ac- n'en ont pas pour autant rompu leurs relations

de haut rang ont bien voulu confirmer à la presse la répétition dans les casemes de ce scenario-Le rédacteur en chef de la revue littéraire ira-Nabil Abourdeiné, le porte-parole nienne Adiné comparaît - ont annoncé les autorités, mardi 24 juin - devant un tribunal de Téhéparenterait à « une intolérable tenran dans des conditions totalement étrangères tative d'intimidation, une inaccepaux règles du droit.

Faraj Sarkouhi a vu sa vie basculer lorsque, le 3 novembre 1996, il « disparut », alors qu'il s'apprétait à prendre l'avion pour l'Allemagne, où vivent son épouse et ses filles. « Réapparu » quarante-sept jours plus tard, M. Sarkouhi était un homme brisé, qui, confiait-il dans une lettre adressée à son épouse, avait été arrêté et forcé, sous la pression, de « mentir » et d'avouer de fausses activités d'espionnage au profit de la Prance et de l'Allemagne.

Depuis le 27 janvier, M. Sarkouhi est à nouveau en prison, cette fois-ci pour avoir tenté, selon la version officielle, de quitter l'han de manière «illégale». Selon la Ligue des droits de l'homme (LDH), qui est en contact étroit avec sa raient rapidement en action. Les famille, M. Sarkouhi n'a jamais eu accès à son

liste iranien Faraj Sarkoulti seront restes vains. cusation retenus contre lui. C'est par une décla-diplomatiques avec Téhéran. Tout juste le «dial'ayatollah Mohamad Yazdi, que l'ouverture du procès a été annoncée mardi, sans précision de date. La LDH affirme que le procès a commencé hındi 23 juin. M. Sarkouhi comparaît pour « espionnage au profit d'un pays étranger ». Accusation pour laquelle il encourt la peine de mort. L'ayatollah Yazdi a déclaré que M. Sarkouhi avait droit à un avocat. La LDH affirme le contraire et précise que le procès se déroule à

> Sa famille a longtemps voulu croire que l'arrestation de M. Sarkouhi visait à servir de monnaie d'échange avec l'Allemagne, au moment où se déroulait à Berlin un procès pour meurtre impliquant des dirigeants iraniens. Le verdict est tombé le 10 avril, confirmant l'implication du « plus haut sommet de l'Etat iranien » dans le meurtre de quatre opposants kurdes, en septembre 1992, dans la même ville. L'Allemagne et les autres pays membres de l'Union européenne

du et les ambassadeurs des Quinze rappelés en

M. Sarkouhi s'était, en fait, surtout rendu « coupable » d'avoir signé en 1994, avec 133 autres intellectuels, une pétition réclamant une plus grande liberté d'expression en Iran. Avec une dizaine d'autres, il avait, à l'été 1996, dîné au domicile de l'attaché culturel allemand à

De grands espoirs sont fondés par les Iraniens, et les pays étrangers, sur l'accession, au début du mois d'août, à la première magistrature de l'Etat du président élu Mohamad Khatami, qui se veut le porte-parole de la société civile. Peut-être une ou des factions dures du régime tentent-elles de hii faire une mauvaise manière en créant un fait accompli, tant en matière de droits de l'homme qu'en matière de relations avec les Occidentaux.

Mouna Naïm

## Chargé de former le gouvernement en Turquie, M. Yilmaz peine à rassembler une majorité

de notre correspondante Désigné par le président Sûleyman Demirel pour former le prochain gouvernement, Mesut Yilmaz, le dirigeant du Parti de la mère patrie (ANAP), qui ne maz avait adressée au préalable à détient que 129 des 276 sièges nécessaires pour obtenir le vote de confiance de l'Assemblée nationale, a entamé, mardi 24 juin. une série de consultations avec les dirigeants des autres partis.

Ces premiers pourparlers ont confirmé la difficulté de la tâche qui attend M. Yilmaz. Celui-ci a en effet obtenu le soutien de trois partis, mais le total de leurs sièges demeure insuffisant. Bulent Ecevit, du Parti démocratique de gauche (DSP), est prêt à participer à une coalition; son rival, Deniz Baykal, du Parti républicain du peuple (CHP), a pour sa part promis de voter en faveur de la coalition que M. Yilmaz formera, pour autant que des élections soient organisées dans un délai de six mois, mais il a décliné l'offre d'une participation plus active. Quant à Husamettin Cindoruk, du Parti de la Turquie démocratique (DTP), il a affirmé son soutien pour « sau-

ver la démocratic ». Le rendez-vous le plus important pour M. Yilmaz était sa rencontre avec Tansu Ciller, la dirigeante du Parti de la juste vole (DYP), son ennemie de longue sans d'une coalition « laique ».

date. L'antagonisme personnel des dirigeants des deux partis conservateurs aux vues pourtant très similaires, est de notoriété publique et, malgré la gerbe de fleurs que, selon la presse, M. Yilsa rivale à l'occasion de l'anniversaire de son parti, la rencontre n'a duré que 20 minutes et s'est déroulée dans un climat tendu. M™ Ciller, furieuse de n'avoir pas été chargée elle-même de former un gouvernement, a refusé d'entrer en discussion pour ne pas « donner une légitimité » à un processus qui a été selon elle détourné par le chef de l'État. Affirmant que M. Yilmaz ne pourrait pas obtenir le vote de confiance de l'assemblée, elle lui a conseillé d'admettre immédiatement son échec.

PROJET D'ALTERNANCE Ce rejet catégorique de la part

de M™ Ciller était attendu. M. Yilmaz, qui a été premier ministre à deux reprises pour des périodes très courtes, en 1991 et en 1996, espère pour sa part que la détermination de M= Ciller à poursuivre son alliance avec le dirigeant islamiste Necmettin Erbakan poussera suffisamment de députés mécontents de son parti à se détourner d'elle pour venir gonfler les rangs des parti-

Dimanche, un député du DYP a opté pour ce transfert ; mais il en faudrait une douzaine pour que Mesut Yilmaz obtienne confiance de l'Assemblée nationale. Necmettin Erbakan et Tansu

Ciller tentent toujours de leur côté de convaincre le président Süleyman Demirel que leur projet d'alternance à la tête du gouvernement est viable, M™ Ciller devenant premier ministre jusqu'à des élections anticipées. Les deux dirigeants ont réuni leurs partis respectifs et obtenu la signature individuelle de la majorité de leurs députés, qui ont ainsi promis de voter contre le gouvernement de M. Yilmaz. Le duo Erbakan-Ciller aurait récolté 280 signatures, quatre de plus que la majorité absolue au Parlement.

La Turquie ne peut guère espérer un gouvernement stable. Même si Mesut Yilmaz obtenait une majorité des voix, ce serait celles d'un assemblage de partis aux convictions diverses et de députés indépendants. Tout au plus pourrait-il espérer convaincre l'armée de garder ses distances, en imposant quelques-unes des mesures anti-islamistes proposées par les militaires, et modifier les lois électorales de façon à rendre plus difficile le retour au pouvoir

## PRIX RELAIS II DU ROMAN D'EVASION



Le Jury du XXe Prix Relais H du Roman d'Evasion

Jean-Paul BAILLY, Président du Jury

Christine ARNOTHY Anne-Marie LEROY Jacques BANASZUK Patrice LEROY Francis CLINCKX Alain FALQUE Michèle FITOUSSI

Gérald MESSADIE Robert SABATIER Yves SIMON

a décerné le mardi 10 Juin le Prix Relais H du Roman d'Evasion 1997 à :

"Soie" d'Alessandro BARICCO (Ed. Albin Michel)

## Ajournement des discussions entre le Maroc et le Polisario

LISBONNE. Les négociations directes entre le Maroc et le Front Polisario sur l'avenir du Sahara occidental qui, ouvertes lundi, devaient s'étaler sur trois journées, ont été brutalement ajournées mardi 24 juin après la présentation par l'envoyé spécial de l'ONU, l'Américain James Baker, de nouvelles propositions pour sortir de l'impasse. « Quand nous en sommes arrivés à débattre de questions très importantes et que l'ONU a soumis des propositions de compromis, les deux parties ont senti le besoin d'en référer au plus haut niveau chez elles », a souligné M. Baker au cours d'une conférence de presse. Une nouvelle rencontre pourrait avoir lieu à la mi-juillet. – (AFP.)

■ NATIONS UNIES: PUnion européenne a proposé une réduction de 20 % du budget de l'Omudi (Organisation de l'ONU pour le développement industriel) comme condition de son soutien à la survie de cette agence, a-t-on appris, mercredi 25 juin, de source diplomatique à Vienne. Elle a fait cette proposition au Conseil du développement industriel, l'exécutif politique de l'Onudi, qui comprend 53 de ses 169 pays membres et siège toute la semaine à Vienne pour débattre de la réforme de l'Organisation. L'Onudi est menacée de disparition depuis le départ, le 31 décembre, des Etats-Unis, qui versaient le quart du budget, et la sortie annoncée pour la fin de l'année de la Grande-Bretagne et de l'Australie, dont la quote-part combinée avoisine les 10 %. – (AFP.)

■ CORÉE DU NORD : Pyongyang a accepté le principe de négociations de paix à quatre avec la Corée du Sud, les Etats-Unis et la Chine, a indiqué, mercredi 25 juin, une télévision sud-coréenne. Pyongyang s'opposait à cette proposition de Séoul et de Washington. Les négociations ont pour but de substituer une paix durable à la trêve fragile qui a mis fin à la guerre de Corée en 1953. - (AFP.)

■ OPEP: les onze membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) devaient se retrouver mercredi 25 iuin à Vienne (Autriche) afin de fixer le plafond de production pour les six prochains mois. Sur les marchés, les opérateurs s'attendent à une reconduction du quota fixé à 25 millions de barils/jour. Le cartel. qui contrôle près du tiers de l'extraction mondiale, ne devrait pas remetire en cause les dépassements de production actuels, surtout du Nigeria et du Venezuela. - (AFP.)

■ ABOU DHABI: le constructeur de chars Leclerc et l'organisme officiel UAE Offset Group ont créé, à Abou Dhabi, une société chargée de sélectionner, dans cet émirat du Golfe, des fermes de 150 hectares pour en exporter la production agricole. C'est l'une des compensations que GIAT Industries doit consentir après l'achat, par Abou Dhabi, de quel-que 400 chars de combat français pour 20,6 milliards de francs.

■ ISRAEL: le président américain Bill Clinton a annoncé. mardi 24 juin, avoir choisi l'ambassadeur américain en Israël, Martin Indyk, comme secrétaire d'Etat adjoint chargé des affaires proche-orientales. Cette nomination doit être confirmée par le Sénat. - (AFP.)

■ LIBYE: Amnesty international a dénoncé, mardi 24 juin, le « climat de terreur » qui prévaut en Libye et les « violations flagrantes » des droits de l'homme perpétrées « dans le secret et l'isolement ». Dans un communiqué annonçant la publication d'un nouveau rapport, Amnesty souligne que ces violations sont « approuvées au plus haut niveau de

■ OUGANDA: douze personnes ont été brêlées vives par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), qui en ont tué dix autres dimanche à Bugombwa, un village de l'ouest du pays, selon le quotidien New Vision. Plus de soixante-dix civils seraient morts depuis huit jours à cause des combats entre l'armée et l'ADF. - (AFP.)

## Les Etats-Unis renouvellent à la Chine la clause de la nation la plus favorisée

L'« engagement constructif » de Washington entend soutenir l'évolution démocratique de Pékin présents, à un rang subalteme, lors des céré-En dépit de leurs contentieux avec Pékin, les Etats-Unis entendent maintenir à l'égard de la lé la clause de la nation la plus favorisée. Au monies qui marqueront la rétrocession de

#### WASHINGTON

de notre correspondant A la veille de la rétrocession de Hongkong, les autorités de Pékin peuvent se féliciter du vote de la Chambre des représentants, qui, mardi 24 juin, par 259 voix contre 173, a rejeté un projet de loi présenté par le républicain Gerald Solomon, confirmant ainsi la décision de Bill Clinton de renouveler pour un an la clause de la nation la plus favorisée (MFN) dont bénéficie la

Même si l'issue finale n'a iamais été incertaine - une majorité des deux tiers bien difficile à obtenir aurait été nécessaire pour passer outre au veto présidentiel -, l'administration s'est livrée à une intense campagne de persuasion afin de limiter le nombre des défections parlementaires, consciente qu'il en allait de la crédibilité de I'a engagement constructif » qui caractérise la politique chinoise de la Maison Blanche.

De là à saluer un « consensus erandissant » en sa faveur, comme l'a fait Samuel « Sandy » Berger, conseiller présidentiel pour la sécurité nationale, c'est aller un peu vite en besogne (en 1996, le renouvellement de la MFN avait été acquis par 286 voix contre 141), même s'il est vrai que l'hémortagie parlementaire est plus limitée que ne le craignait la Maison Blanche M. Clinton a estimé qu'il s'agissait d'un vote en faveur des « intérêts américains », rappelant ainsi l'argumentation de l'administration : le meilleur moyen de faire évoluer le régime chinois est de coopérer avec lui, tout en fixant des limites à ce dialogue. « Lorsque nous serons en désaccord avec la Chine, a précisé le président, par exemple en ce



qui concerne les droits de l'homme et la liberté religieuse, nous conti-

Chine leur politique d'« engagement construc- même moment, ils annonçaient qu'ils seraient

nuerons à le dire franchement. » Remettre en cause le statu quo, ont souligné les partisans de la MFN, nuirait probablement da-vantage à l'industrie américaine qu'aux intérêts économiques chinois, tout en menacant quelque 70 000 emplois à Hongkong, alors même que Washington demande

instamment à Pékin de ne pas affaiblir la santé économique du territoire ni de remettre en cause les libertés de ses habitants. Les objections des partisans de la fermeté avec Pékin ne disparaissent pas pour autant : outre que le déficit commercial avec la Chine s'accroît, l'avenir de Hongkong reste incertain, et il ne se passe guère de semaine sans que de nouvelles révélations alourdissent le contentieux sino-américain.

Hongkong à la Chine.

Après l'annonce du détournement de superordinateurs au profit de la recherche militaire chinoise, puis la divulgation d'un rapport de la CIA indiquant que la Chine avait aidé le Pakistan à construire des missiles balistiques, la centrale syndicale AFL-CIO vient de publier un rapport montrant que les marchandises chinoises vendues aux Etats-Unis sont souvent fabriquées par des entreprises contrôlées par l'armée populaire.

Le secrétaire d'Etat, Madeleine Albright, a rappelé, mardi, que si elle se refusait à participer aux cérémonies d'investiture de la nouvelle Assemblée provisoire de Hongkong, c'est parce que la création de cette institution, imposée par Pékin, était «injustifiée ». Οτ, au même moment, le porte-parole du département d'Etat annonçait que les Etats-Unis seraient présents aux festivités, représentés par le consul américain à Hongkong, Richard Boucher, ce qui n'a pas manqué de déclencher les foudres de Jesse Helms, président républicain de la puissante commission des affaires étrangères

Laurent Zecchini

### Yeuk Sze, une femme d'affaires pour la rétrocession de Hongkong

de notre envoyé spécial Le delta de la rivière des Perles s'est voilé d'une brume violacée. L'air est gorgé d'orage, en ce matin



d'été. Le ferry pousse vers Macao. Yeuk Sze sourit. Elle se réjouit déjà de retrouver le lonie portugaise, ses arcades fraîches et ses placettes peuplées de vieux métis bavards. S'arracher quelques heures, enfin, aux chantiers étourdissants de Hongkong ! Cheveux coupés court et lunettes de soleil relevées sur le

front, elle s'en va inspecter un atelier de textile de l'endave lusitanienne. Ses allures de trentenaire décontractée ne doivent pas faire illusion. Yeuk Sze est une executive woman intraitable. De Canton à Shenzhen, de Tokyo à Taipeh, elle sillonne les métropoles régionales, passant commande de collections et vérifiant les échantillons sur pièce.

Profil bien banal à Hongkong. Père industriel de la chaussure, une fratrie éclatée entre le Canada, le Japon et la Suisse, une éducation axée sur l'incitation au « départ à l'êtranger, la découverte de la nouveauté », Yeuk Sze se sent bien ordinaire. A l'instar de ses compatriotes, il lui faut en permanence bouger, s'exiler, parier, rebondir. Parce qu'elle ne souffre pas l'immobilisme, elle a préféré un appartement exigu sur la péninsule de Kowloon à une spacieuse villa familiale à Toronto. Au moins, ici, les affaires tournent.

Yeuk Sze ne cache pas ses opinions conservatrices. L'économie, rien ne doit déranger l'économie. Voilà pourquoi elle n'hésite pas à se dire « proche de Pékin » à la veille de la rétrocession de son pays à la République populaire de Chine. Elle n'entend rien à

l'idéologie, certes, mais elle a une certitude : « un pouvoir fort » doit « contrôler politiquement la population » tout en laissant à cette dernière de « la liberté des affaires ». Voilà pourquoi, aussi, les militants démocrates, ces «fauteurs de troubles», l'agacent suprêmement. « Le désordre va décourager les hommes

Yeuk Sze ne s'embarrasse pas de faux alibis pour justifier son « appel de la Chine », contrairement à de nombreux Hongkongais qui habillent d'émois patriotes leur ralliement opportuniste aux nouveaux maîtres. Elle estime tout simplement qu'elle a des choses à « apprendre » des Chinois continentaux. Styliste de mode de formation, elle hisse l'esprit de création au-dessus de tout. « Les Hongkongais ont souvent un complexe de supériorité à l'égard du continent. C'est une erreur. Les Chinois de Chine sont en fait plus créateurs que nous. Ici, on ne fait que copier. » Elle éclate de rire et enfouit son téléphone portable dans son sac à mains.

Le ferry vient d'accoster. Elle s'engouffre dans un taxi qui la dépose Avenida da Almirante, au cœur du vieux quartier chinois. Une cour huileuse, un ascenseur poussif et c'est l'étage de l'atelier, la Fabrica de Vesturia dirigée par l'affable M. Fung. Dans une grande saile, des ouvrières sont penchées sur leur machine à coudre. Dans un coin, trône un autel habité par la statue pourpre d'un dieu guerrier, le protecteur du lieu. M. Fung a déjà posé sur la table un échantillon de quatre manteaux de laine. Yeuk Sze déplie la marchandise, tâte les cols, scrute les ourlets, triture les manches. C'est bon. Elle pourra livrer sans tarder ses clients japonais. Tout est en ordre. Yeuk

Frédéric Bobin

## Le sort de Pol Pot fait toujours l'objet de spéculations au Cambodge

#### PHNOM PENH

de notre envoyé spécial En annonçant, mardi 24 juin, qu'elle s'opposerait à la formation d'un tribunal international pour juger Pol Pot, la Chine a peut-être perdu une occasion de se taire. Car rien n'est encore venu confirmer. de façon indépendante, la « capture » par ses propres lieutenants, le 18 juin, du responsable présumé

du génocide cambodgien. Certains se demandent, ici, si Pol Pot n'est pas mort depuis quelque temps déjà. Et si l'émetteur clandestin des Khmers rouges, en affirmant qu'il avait « reconnu ses torts » et que le « problème » posé par ses « trahisons » avait été « résolu avec calme par les forces de l'unité », n'a pas tout simplement tenté de tirer le meilleur parti de sa disparition. D'autres avancent que le vieux Khmer rouge est si mal en point qu'il ne pourra peutêtre pas être livré vivant.

« Pol Pot appartient au passé. A mes yeux, les élections sont beaucoup plus importantes », a, pour sa part, déjà déclaré mardi le prince

Ranariddh en annonçant qu'il s'était entendu, par téléphone. avec Hun Sen, l'autre premier ministre cambodgien, sur la tenue d'élections générales en mai 1998.

#### UNE IMPENSABLE « TRAHISON » Certes, personne ne nie le fait

que le dernier carré de rebelles khmers rouges, replié à Anlong Veng, sur la frontière avec la Thailande, a traversé une crise en juin. Son Sen, l'un des chefs du mouvement, y a été assassiné. Les émissions de la radio ont été interrompues pendant quatre jours. Le fait le plus remarquable a sans doute été, par cette radio, l'évocation de Pol Pot, qu'elle n'a jamais mentionné depuis 1985, et de sa « trahison >, encore plus impensable, en prélude à l'annonce d'une « ère nouvelle » après une « nuit » de

Toutefois, l'émetteur clandestin a poursuivi, depuis et dans des termes bien familiers, ses attaques contre Hun Sen, présenté comme le « fantoche » de Vietnamiens qui veulent toujours « gober » le Cam-

vingt-deux années.

bodge. Cette radio s'est encore exprimée mercredi matin au nom d'un « gouvernement provisoire d'union nationale et de salut national », présidé par Khieu Samphan, l'ancien porte-parole de Pol Pot. Ce qui laisse entendre le refus de dissoudre ce gouvernement fictif et de reconnaître celui, présidé par Ranariddh et Hun Sen, qui a été formé dans la foulée des élections organisées par l'ONU en

1993. Pour l'instant, cependant, rien ne laisse présager une reconnaissance sans équivoque, par les Khiners rouges, des autorités lé-gales de Phnom Penh, condition préalable à toute procédure d'amnistie. De toute façon, Hun Sen est catégorique : il refuserait, le cas échéant, de cosigner une requête d'amnistie en faveur de Khieu Samphan. Quant au roi Norodom Sihanouk, qui serait de nouveau hospitalisé à Pékin où il réside depuis quatre mois, il n'y serait plus

Chaque revo

and of Windows ME : EXPONENT OUR COM DESCRIPTION OF The last benefitted the

45 CONCENTRATE to notife engagement a qui ant fait name sua

or ou mene is revoka

TOPOGE PROPERTY

**SAGEM** Nos concurrents

ne peuvent pas penser à tout.

Nouveau GSM Sagem Navigator à antenne oblique.

"<mark>Leur pétite antenne inclinée, <u>mité ét gual</u>ité d'écoute à la fois.</mark>

ก็ดีพร<sup>ะ</sup>a fait บัก เอียิอ.!"

## vellent à la Chine 1 la plus favorisée

The parties of the pa

Supplementation of the control of th

Landing war in retrested in it he

A SAME AND THE STATE OF THE SAME AND THE SAM

The strength of the second of

le Pol Pot fait toujours l'objet péculations au Cambodge Communiqué aux clients de Compaq et de Tandem

## Chaque révolution a son leader

Aujourd'hui, l'informatique d'entreprise est en pleine révolution : celle du mouvement irréversible vers les standards de l'industrie. Le 23 juin, Compaq et Tandem ont conclu un accord de rapprochement qui, après approbation par les actionnaires de Tandem, donnera naissance à un nouveau leader de cette révolution.

Compaq, le leader mondial des ordinateurs personnels et des serveurs PC, a décidé de fusionner avec Tandem, le leader incontesté des systèmes transactionnels à disponibilité continue. Avec Tandem, Compaq devient un leader des solutions d'informatique d'entreprise.

Ensemble, nous allons offrir la gamme la plus complète de produits et de solutions de l'industrie informatique, des portables communicants jusqu'aux systèmes de gestion massivement parallèles NonStop Himalaya<sup>®</sup>. Le tout soutenu par des services et un support de niveau mondial.

Cette opération est le fruit d'une vision commune de l'évolution de notre industrie : un engagement exclusif et sans faille en faveur des standards ouverts du marché, à travers l'adoption accélérée de Windows NT® dans l'entreprise.

Ces standards vous offrent le plus large éventail de solutions à des coûts toujours plus bas. Notre nouvelle association devrait vous ôter les derniers doutes : les systèmes ouverts offrent une puissance, une évolutivité, une fiabilité et une sécurité inégalables.

Plus d'un million de serveurs Compaq forment aujourd'hui l'ossature des systèmes d'information des entreprises dans le monde entier. Tandem, avec ses produits ServerNet®, NonStop Himalaya et Windows NT, traite 90 % des transactions boursières mondiales, 80 % des opérations bancaires aux distributeurs de billets, 2/3 des transactions par carte de crédit et des appels aux numéros d'urgence aux Etats-Unis.

L'accord une fois finalisé, Tandem continuera de fonctionner comme entité autonome et nous développerons immédiatement des synergies entre nos équipes respectives.

Les clients, les collaborateurs et les partenaires de chacune de nos sociétés peuvent être assurés de notre engagement à soutenir les technologies, les solutions, les distributeurs et les hommes qui ont fait notre succès.

Pour savoir où mène la révolution de l'informatique d'entreprise, suivez son leader.



COMPAQ. A SUIVRE...

Cet accord est soumis à l'approbation préalable des actionnaires de Tandem et à sa conformité aux lois en vigueur.

Ce communiqué n'est pas une offre aux marchés financiers ou une sollicitation de mandat. Toute sollicitation de cet ordre sera faite selon les lois en vigueur.

© 1997 Compaq Computer Corporation, Tandem Computers Incorporated. Tandem, Himalava, NonStop, ServerNet et le logo Tandem sont des marques ou des marques déposées de Tandem Computers Incorporated aux Brats-Unis et/ou dans d'autres pays. Windows NT est une marque déposée ce Microsoft Corporation aux Elats-Unis et/ou dans d'autres pays.

## Le Tribunal constitutionnel allemand bloque la loi anti-avortement bavaroise

KARLSRUHE. Le Tribunal constitutionnel de la République fédérale a désavoué, mardi 24 juin, la Bavière et décidé de geler l'application d'une législation visant à restreindre la pratique des avortements dans cet Etat très catholique. La loi interdisait aux praticiens de tirer plus du quart de leurs revenus de l'interruption de grossesse. Selon le Tribunal de Karlsruhe, ce texte est en contradiction avec la loi fédérale, qui stipule que chaque femme enceinte en Allemagne doit pouvoir disposer de centres de conseil et de soins non loin de chez elle. Or, la santé des femmes qui seraient obligées de voyager pour subir une interruption volontaire de grossesse serait menacée par l'application de la loi bavaroise. L'avortement est en principe illégal en Allemagne, mais dépénalisé pendant les douze premières semaines de grossesse à condition que la femme consulte un médecin et aille dans un centre de conseil qui lui délivre un certificat. - (AFP.)

### Bonn réaffirme son engagement sur l'« Eurofighter »

BONN. Le ministre allemand des finances, Theo Waigel, a déclaré, mardi 24 juin à Bonn, que l'Allemagne participerait à la construction de l'avion de combat Eurofighter, aux côtés du Royaume-Uni, de l'Italie et de l'Espagne, en dépit de ses difficultés budgétaires. Le ministre allemand de la défense, Volker Rühe, s'est réjoui de ces propos et a souligné qu'une décision définitive serait prise avant le 11 juillet, date à laquelle le conseil des ministres doit arrêter le budget de 1998. - (AFP.)

■ BRUXELLES : la France renoncera définitivement à l'utilisation des mines antipersonnel une fois signé « un traité efficace » et « au plus tard » fin 1999, a déclaré, mardi 24 juin, l'ambassadeur de France à la conférence du désarmement, Joëlle Bourgois. Paris avait interdit en octobre 1996 la fabrication et la vente de mines antipersonnel sans renoncer totalement à l'utilisation de ces engins dans les cas relevant de la sécurité de ses forces armées. - (AFP)

■ MONTENEGRO : le comité directeur du Parti démocratique des socialistes au pouvoir a décidé, lundi 23 juin, de donner son feu vert à l'élection du président serbe Slobodan Milosevic à la présidence de la Yougoslavie, mais s'est opposé résolument à un vote direct du corps electoral. Selon une source proche de la direction monténégrine, le comité directeur a décidé que le futur président devait être élu par le Parlement conformément à la Constitution. - (AFP.)

■ RUSSIE: le président Boris Eltsine est « personnellement responsable de la guerre » menée en Tchétchénie et ses choix de sécurité nationale pourraient entraîner un éclatement de la Russie, a déclaré, mardi 24 juin Lev Rokhline, général, député et chef de la commission de la Défense de la chambre basse du Parlement russe. « Depuis six ans, rien n'a mées », a-t-il expliqué. - (AFP.)

## L'enjeu bioéthique des prélèvements d'organes divise les partis politiques en Allemagne

Pour 13 000 personnes en attente de transplantation, 3 500 greffes sont pratiquées chaque année

Une personne en état de mort cérébrale peutelle être considérée comme morte ? Les prélèvements d'organes peuvent-ils être pratiques sans

le consentement explicite de la personne de son vivant mais avec l'accord de ses proches ? Telles

tés étaient réunis, mercredi 25 juin au Bundes-

tag à Bonn, pour adopter une nouvelle loi. sont les deux questions qui sont au centre d'un

de notre correspondant Les parlementaires allemands doivent se prononcer sur une nouvelle loi fixant les conditions de prélèvement d'organes sur des cadavres avant encore l'apparence de la vie. Comme lors d'autres grands débats éthiques, comme celui sur l'avortement, chaque deputé vote en son âme et conscience, et pour une fois le Tribunal constitutionnel de Karlsruhe ne devrait pas être impliqué dans la prise de décision.

Afin de codifier la pratique existante et de maintenir la possibilité de pratiquer des greffes d'organes en Allemagne, le ministre de la santé, Horst Seehofer (CSU, aile bavaroise du Parti chrétien-démocrate), a proposé un texte de loi qui soulève un immense débat. Ce texte stipule que la mort intervient dès la perte des fonctions cérébrales et que les prélèvements d'organes sont possibles avec l'accord des proches, même si la personne concernée n'a pas donné explicitement son accord durant

son vivant. Réunissant des députés de tous les partis, un groupe d'opposants à ce texte s'est constitué autour de personnalités extrêmement diverses, comme le ministre de la justice, Edzard Schmidt-Jorzig (membre du Parti libéral, FDP) et la principale juriste des sociaux-démocrates (SPD), Herta Daubler-Gmelin. Soutenus par des chrétiens-démocrates mais aussi plusieurs écologistes, ces députés - la plupart du temps des juristes ou des médecins, souvent des jeunes - estiment qu'il est impossible d'établir que la mort cérébrale est équivalente à la mort de la personne. Ils n'y voient qu'« une étape dans le processus de la mort » sans pour autant s'opposer au principe que les prélèvements d'organes doivent pouvoir être pratiqués dès

ce moment-là. Leur approche du problème les amène à dire, logiquement, que « personne, sinon celui qui est concerné, ne peut donner l'autorisation d'un prélèvement d'organes ». Les défenseurs de ce texte

s'opposent donc à la pratique en cours depuis trente ans, une pratique que le ministre de la santé, fortement soutenu par la majorité du corps médical, veut aujourd'hui se contenter d'inscrire dans la loi.

#### ENCOURAGER LES DOMS

Le ministère de la santé, soutenu sur ce dossier par de larges pans du SPD, argumente au nom de la sauvegarde d'une branche essentielle de la médecine. Celle-ci est menacée par la faible propension des Allemands à donner leur accord, de leur vivant, à un prélèvement d'organes. Si les proches ne peuvent être en mesure d'autoriser un tel prélèvement, on n'aura pas d'autre solution, disent les partisans du texte gouvernemental, que d'aller chercher des organes dans d'autres pays d'Europe ou d'ailleurs. Alors que 13 000 personnes sont en attente d'une transplantation d'organe dans le pays, seulement 3 500 greffes sont

pratiquées chaque année. Aujourd'hui, seuls 5 % des Allemands sont porteurs d'un document qui autorise les médecins à faire un usage thérapeutique de leur corps après leur mort. Il s'agit d'augmenter ce chiffre, et d'encourager, par la loi, les Allemands à considérer que le don d'organes est un geste citoyen.

Les avocats du texte gouvernemental relèvent une contradiction de taille dans la philosophie de leurs adversaires: « Si vous considérez que la mort cérébrale n'est pas la mort, alors pourquoi ditesvous que les prélèvements d'organes sont néanmoins possibles à partir de ce moment-là? », interroge Rudolf Dressler, député SPD. Cet argument est également celui avancé par le corps médical. Si le Bundestag se prononçait en faveur d'un texte restrictif - selon lequel la mort cérébrale n'est pas la mort de la personne -, les praticiens spécialisés se verraient dans l'obligation morale de mettre un terme à la pratique des transplan-

Lucas Delattre

## Le Tribunal international de La Haye juge un général de l'armée croate

#### LA HAYE

de notre correspondant Le général Tihomir Blaskic a-t-il donné des ordres pour purifier ethniquement la vallée de Lasva, en Bosnie-Herzegovine, entre 1992 et 1994 ? Cet officier supérieur peut-il etre reconnu coupable des exactions et des crimes commis par ses troupes? Telles sont les principales questions auxquelles devront répondre les juges du Tribunal international pénal pour l'ex-Yougoslavie (TPI) au cours du procès de ce général de l'armée croate.

Les faits remontent au printemps 1993, lorsque les forces du Conseil de défense croate (HVO) menaient l'offensive contre les Musulmans bosniaques dans la vallée de Lasva. Les vingt chefs d'accusation concernent la persécution de civils musulmans, des « homicides intentionnels », la destruction et le pillage de biens et habitations, les traitements inhumains de détenus musulmans. L'un des événements les plus graves, selon l'accusation. concerne le massacre de quatrevingt seize civils du village d'Ahmici. Au premier jour d'audience, hmdi 23 juin, d'un procès qui durera plusieurs mois, le substitut du procureur, Mark Harmon, a insisté sur « l'assassinat de femmes, d'enfants et de vieillards par les troupes de Blaskic, parfois à peine à 300 mètres de son quartier général ».

Les civils ont été décimés, contraints de fuir ou « utilisés comme boucliers humains», « employés à des travaux forcés pour creuser et entretenir des tranchées ». A l'ouverture de l'audience fermement menée par le juge français, Claude Jorda, Tihomir Blaskic pouvait passer pour un cadre de direction: costume croisé sombre, cra-

vate-club rayée sur chemise blanche, lunettes dorées sous des sourcils fournis, prenant consciencieusement des notes. Rien ne transpirait du colonel du HVO, nommé général de l'armée croate peu de temps après son inculpation, pour crimes contre l'humanité et violation des lois et coutumes de

RÉGIME DE FAVEUR A l'époque, cette promotion avait été ressentie comme une provocation par la communauté internationale. Mais, soumis à la pression des Etats-Unis. Zagreb avait finalement poussé son officier à se livrer « volontairement » à la juridiction internationale, le 1ª avril 1996. Quatre mois plus tard, Blaskic obtenait le droit d'être transféré dans un lieu de détention particulier : un régime de faveur dont il est le seul à bénéficier parmi les huit détenus entre les mains du

L'accusation se fait donc fort de prouver, en faisant déposer un nombre indéterminé de témoins, que Blaskic avait l'initiative et le contrôle des actes commis par ses troupes. De son côté, la défense a refusé d'exposer sa stratégie pendant l'audience. Mais Me Russel

Hayman a déjà laissé entrevoir quelles en seraient les grandes lignes. Le HVO n'était pas une armée à proprement parler, mais un rassemblement de miliciens sans formation militaire: «Blaskic commandait une bande inorganisée, principalement des paysans. Il n'y avait ni communication ni matériel. C'était le chaos », a-t-il déclaré dans un entretien à l'agence néerlan-

daise de presse. Avait-il connaissance des exactions qui se commettaient dans sa région de commandement ? L'avocat ne répond pas directement mais notait lundi, devant les marches du tribunal, que « les "casques bleus' britanniques étaient stationnés à quelques kilomètres d'Ahmici et ils n'ont découvert le massacre que cinq jours après. Les bombardements se poursuivaient sans arrêt. Dans ce cas, il est difficile de faire la différence entre le résultat d'une action militaire et le meurtre délibéré de civils ». Enfin, la défense mettra en doute la spontanéité des témoigoages: « Nous prouverons que les témoins ont été sélectionnés et entraînés par les services secrets bosniaques pour laisser de côté des faits embarrassants pour l'accusation. »

## Les Etats-Unis font l'éloge du « vieillissement actif »

PARMI les sujets ajourés chaque année à l'ordre du jour des sommets des principaux pays indus-triels, le vicillissement des populations a fait son apparition lors de la réunion du G 7 et de la Russie, à Denver du 20 au 22 juin. Avec l'espoir que l'allongement de la vie, qui affaiblit l'état de santé général des populations et des comptes sociaux des Sept, n'est pas seulement un fléau, mais une réalité dont ces pays seraient susceptibles de tirer parti. Avec leur optimisme partois ca-

ricatural, les Etats-Unis ont présenté à leurs partenaires leurs travaux sur le « vieillissement actif ». Un concept qui, selon un document de travail de Washington, « reflète le désir et la capacité de beaucoup de personnes âgées de rester impliquées dans des activités économiques et sociales productives ». « Les stéréotypes de personnes âgées improductives et dépendantes sont injustes et préjudiciables à la vitalité des sociétés aussi bien qu'à la dignité des individus », poursuit le document. Il ne s'agit pas seulement de reculer l'age de la retraite, mais d'encourager, sur une base individuelle, des activités de volontariat, d'assistance aux familles, aux enfants, aux personnes dépendantes. De

Le vieillissement de la population du monde industriel s'explique par la baisse de la fécondité. depuis plusieurs décennies déjà, et surtout aujourd'hui par l'augmentation constante de l'espérance de vie. A la naissance, un homme japonais peut aujourd'hui vivre, en moyenne, jusqu'à 76,5 ans (82,9 ans pour une femme); l'espérance de vie actuelle à la naissance d'un homme russe, elle, a chuté ces dernières années, et n'atteint plus que 58 ans.

#### CHARGE ÉCONOMIQUE

L'Europe est, pour sa part, loin de partager l'optimisme américain concernant le « vieillissement actif ». 21 % de la population de l'Union est déjà âgée de 60 ans et plus (16 % aux Etats-Unis), et ce pourcentage pourrait monter jusqu'à 40 % en 2050, estiment les services statistiques de la Commission européenne. Une étude récente de la banque Paribas qualifiait le vieillissement de la population française d'« évolution d'autant plus préoccupante que des études montrent que 60 % des dé-penses de santé d'un individu, tout au long de sa vie, sont concentrées dans l'année qui précède son décès ». Or, d'ici à 2025, le nombre de

que pourrait bien connaître la France, si l'age de la retraite n'est

pas modifié. A Paris, le débat politique national privilégie traditionnellement l'avancement de l'âge de la retraite. La France est pourtant, parmi les sept grands pays industriels, celui où le taux d'activité des hommes âgés de 65 ans et plus est le plus faible : il a chuté, selon des statistiques américaines, de 15 % en 1975 à moins de 5 % en 1992, alors qu'aux Etats-Unis ce montant s'est stabilisé aux alentours de

Les responsables américains ont beau mettre en avant les perspectives heureuses, bénéfiques pour les finances publiques, du « vieillissement actif », ils sont conscients de la difficulté de prévoir aujourd'hui l'évolution de la mortalité à l'horizon de dix ou vingt ans. Aussi le démographe Dennis Ahlburg conclut-il, dans Pouvrage La Population du monde, paru dernièrement aux Presses universitaires de France, que « puisque aucune intervention politique prise isolément n'a de chance de changer grand-chose à la charge économique d'une population vieillissante, la recherche se concentrera probablement aussi sur une combi-

été fait pour la sécurité militaire du pays ni le renforcement des forces ar-■ ÉTATS-UNIS : la confiance des consommateurs s'est encore améliorée en juin, selon l'indice publié par le Conference Board (organisation patronale), mardi 24 juin. A 129,6 points en juin, contre 127,9 en mai, l'indice se situe à son meilleur niveau depuis août 1969. - (AFP.) dans les fon nous, on a perdu le mond Nouveau GSM Sagern Navigator. Accès au menu par navigateur pour une plus grande simplicité d'utilisation. SAGEM Nos concurrents



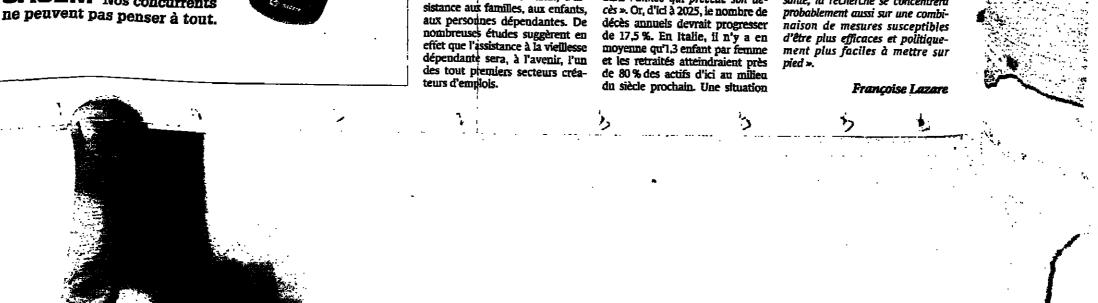

grand day have been been been been been

### Sandaran State Service anger also that the magnic growth at the con-

BANKSON SPECIAL CONTRACTOR

· 李·李·李·李·李·李·李

, G.g. 2003

and the second

Agreem Age To the Committee of

given us seek in

CANADA STATE OF THE STATE OF TH

Allenga in the Second

Park to the state of

A CHARLE

server and the server

14,...€ --

en de grant St. C.C.

Litera and registry to the AND THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY. Sign Property of the A de traperto de la la companya de la companya della companya de la companya della companya dell SERVICE STREET Ang Care St. Co.

int l'éloge du « vieillissement acti

### FRANCE

LE MONDE / JEUDI 26 JUIN 1997

POLITIQUE ÉCONOMIQUE Le premier ministre souhaite conduire une politique qui par-vienne à combiner des mesures de relance et des économies budgé-

taires, afin d'assurer la « réduction des déficits publics ». Ceux-ci, qui ont atteint 4,2 % du PiB en 1996, se-raient donc ramenés à près de 3 %, mais seulement d'ici à la fin de 1998.

• LES PREMIÈRES MESURES du gouvernement seront prises par décrets d'avance, sans « collectif » budgétaire autre que celui qui intervient

née pour réguler l'exécution de la loi de finances en cours. • LE PAR-TAGE de la valeur ajoutée s'est fortement déformé au détriment des

depuis 1980. Ce que confirment les comptes nationaux pour 1996, publiés par l'Insee mercredi 25 juin. Le gouvernement a pour ambition d'in-

## Lionel Jospin entend respecter les critères de Maastricht en 1998

Dans sa lettre aux magistrats chargés de l'audit des comptes publics, le premier ministre évoque pour la première fois la « réduction des déficits », et non plus seulement leur non-accroissement. Il s'agit de se conformer en 1998 aux normes de l'Union économique et monétaire

PEUT-ÊTRE n'est-ce qu'un glissement sémantique, mais il est symbolique: durant la campagne électorale, Lionel Jospin avait dit qu'il veillerait à « ne pas accroître les déficits publics ». Pour la première fois, mardi 24 juin, il a évoque une « réduction des déficits ».

Si l'on se réfère à la plate-forme que le Parti socialiste avait publiée le 2 mai, les priorités budgétaires sont, en effet, clairement définies. Le document affirme qu'il faut faire « émerger une nouvelle logique économique qui, sans accroître les déficits publics ni relancer l'inflation, permette une plus juste répartition des richesses entre tous les Français ». Conforme à la position du PS, qui recommandait le respect des critères de Maastricht, mais seulement « en tendance », cette orientation pouvait suggérer que M. Jospin aurait seulement pour ambition de stabiliser les déficits publics et qu'il évi-

politique économique restrictive. « réorienter résolument la politique à 3 % ou près de 3 % en 1998. L'idée tivement, au niveau que devrait ré-Les premières décisions du gouvernement ne sont pas venues infirmer cette impression. Après que M. lospin eut annoncé ses mesures de relance (revalorisation du SMIC, majoration de l'allocation de rentrée sessolaire, etc.), le gouvernement a fait savoir que ces charges nouvelles, coûtant près de 10 milliards de francs, seraient intégralement compensées par des économies budgétaires, de sorte que le déficit n'augmente pas. Nul ne savait encore si l'effort de maîtrise budgétaire du gouvernement irait au-

ÉTAPE INTERMÉDIAIRE Or, dans la lettre de mission que le premier ministre a adressée, mardi, aux deux magistrats de la Cour des comptes, Jacques Bonnet et Philippe Nasse, chargés de conduire l'audit des finances publiques d'ici terait ainsi de mener une au 21 juillet, il affirme sa volonté de

economique de la France, en faveur de la cròissance, de l'emploi et de la solidarité nationale, tout en étant attentif à la réduction des déficits publics ». De sources gouvernementales, on affirmeque les traditionnelles « lettre de cadrage » que M. lospin devait adresser mercredi ou jeudi à ses ministres pour déterminer les priorités budeétaires

de 1998, fixent un cap similaire.

D'une formulation à l'autre. s'agit-il donc d'une inflexion de la politique économique préconisée par M. Jospin? En fait, on commence maintenant assez bien à percevoir quel est son objectif en matière de finances publiques. L'objectif du gouvernement est bien de respecter les critères de Maastricht, mais seulement « en tendance», comme le PS l'a souvent dit durant la campagne électorale. En clair, le gouvernement pourrait décider de ramener les déficits publics de 4,2 % en 1996

serait donc d'atteindre, à la fin de 1997, une étape intermédiaire, vraisemblablement aux alentours de

**■ CHEMINEMENT DE CROISSANCE >** Pourquoi songe-t-on à ce calendrier? Pour 1997, le gouvernement sait par avance qu'il va devoir réaliset des économies substantielles pour financer son plan de relance. Ce volet comprendra donc les 10 milliards de francs déjà annoncés, mais il sera plus vaste, puisqu'il faudra aussi trouver des crédits pour lancer le nouveau dispositif de créations d'emplois pour les jeunes. Le gouvernement pourrait donc estimer que, dans la conjoncture actuelle, qui n'est pas très porteuse, il ne serait pas sage d'asphyxier davantage l'économie en prenant des mesures restrictives complémen-

Pour 1997, l'objectif serait donc de stabiliser les déficits, approximavéler l'audit. De très bonnes sources, on confirme en effet, dès avant les conclusions de cet audit. que les déficits publics seraient actuellement sur une pente proche de 3.6 %. Malgré de faibles rentrées fiscales, liées à la mauvaise activité, les comptes budgétaires seraient elobalement bien tenus. En revanche. le déficit de la Sécurité sociale pourrait dépasser sensiblement 40 mil-

liards de francs en 1997 et près de 95 milliards de francs sur les deux années 1996-1997, ce qui pourrait inciter prochainement le gouvernement à stigmatiser en termes très durs « l'échec » du plan de redressement de la Sécurité sociale arrêté par Alain Juppé. Pour 1998, en revanche, le gou-

vernement peut espérer que la conjoncture s'améliorera et que sa politique de soutien au pouvoir d'achat lui apportera des marges de manœuvre supplémentaires. Ces marges seraient alors utilisées à une

baisse des déficits publics, pour tendre vers la fameuse barre des 3 % exigée par Maastricht ainsi qu'à des mesures fiscales. Le gouvernement a décidé, en particulier, de mettre à l'étude une proposition du groupe socialiste tendant à abaisser en priorité la TVA pour les services au logement (réparation, entretien,

etc.). Le gouvernement dément donc qu'il y ait en son sein un débat entre partisans de la rigueur et partisans de la relance. Si réflexion il y a, diton, tout juste porte-t-elle sur le meilleur « cheminement de croissance » possible pour ne pas casser l'activité économique, tout en honorant les engagements européens de la France, dans leur esprit sinon à la lettre. Reste une interrogation : si, à la fin de 1997, les déficits francais atteignaient encore quelque 3,6 %, quelle serait la réaction alle-

Laurent Mauduit

### 1996, meilleur pour les entreprises que pour les ménages

COMME TOUS CEUX qui l'ont avant de refluer légèrement, en- cement est aussi élevé, c'est précédé, le gouvernement de Lio- suite, pour atteindre 31,5 % en nel Jospin surveillera de près tous 1996. les grands indicateurs économiques classiques: la croissance, le chômage, aussi bien que l'inflation, le commerce extérieur ou, compétitive », décidée en 1982encore, l'investissement et la consommation. Il va aussi obser- ment reculé à l'avantage des prover avec une particulière atten- fits. Cette déformation du partage tion one autre statistique, plus inhabituelle : celle du partage de la valeur aloutée-entre salaires et profits. Dès son installation, le gouvernement a, en effet, suggéré que l'une de ses grandes ambitions sera de rééquilibrer ce par-

tage, à l'avantage des salaires. C'est donc à la lumière de cet objectif qu'il faut étudier le « rapport sur les comptes de la nation > 1996, que l'Institut national de la statistique et des études économiques (Însee) publie mercredi 25 juin (L'Economie française, édition 1997-1998, Livre de poche). Le bilan économique de l'année écoulée est, certes, déjà largement connu depuis plusieurs mois, mais cette étude fourmille de statistiques nouvelles et permet, en particulier, de faire précisément le point sur ce partage de la valeur ajoutée.

#### AUTOFINANCEMENT EN HAUSSE

Les chiffres de l'institut mettent, en relief, en effet, la formidable déformation du partage de la valeur ajoutée qui est intervenue dans le courant des années 80. En début de période, en 1980, la valeur ajoutée, c'est-àdire les richesses créées par les entreprises, était distribuée à hauteur de 68.3 % sous forme de salaire. Puis, au fil des ans, la part des salaires n'a cessé de reculé, tombant à 59,6 % en 1994 et 1995, avant de remonter à 60,3 % en 1996. Dans le même temps, la part des profits (ou, plus précisément, de l'excédent brut d'exploitation) a fortement augmenté, passant de 25,8 % en 1980 à 33,5 % en 1989.

· 59

Sur cette période de seize ans, il de la politique de « désinflation 1983 la part des salaires a fortes'est toutefois quasiment rompue au début des années 90. Ouelles sont les conséquences de cette évolution de long terme? Les socialistes y voient la preuve que la France souffre d'abord d'une « crise de la demande » et

d'abord parce que l'investissement est en stagnation. Là encore, l'Insee apporte de l'eau au moulin mande. »

or nartage de la v constitue l'un des enieux décisifs de la politique économique. En résumé, ils estiment que le partage était beaucoup trop favorable aux salaires et défavorable aux profits, au début des an-

#### Une année faste pour les portefeuilles boursiers

L'année 1996 a été faste pour les ménages titulaires d'actions et d'obligations en Bourse : la valeur de leurs portefeuilles s'est accrue d'environ 1 000 milliards de francs sur l'ensemble de l'année et 600 milliards au cours du seul premier semestre, selon les chiffres publiés par l'insee dans son rapport sur Péconomie française. Cette hausse, due à la forte progression du cours des actions et obligations, a représenté environ 10 % du revenu annuel de l'ensemble des ménages. Elle peut expliquer en partie le fait que les ménages aient réduit leur taux d'épargne, passé de 14,5 % en 1995 à 12,9 %. Plusieurs facteurs jouaient pourtant en sens inverse : le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 0,2 % et le niveau du chômage, qui incite d'ordinaire à une épargne dite de « précaution », est resté élevé.

non d'une « crise de l'offre ».

Les comptes de l'insee soulignent, certes, que la consommation des ménages a progressé un peu plus en 1996 (2,1%) qu'en 1995 (1,7 %), malgré une quasistagnation du pouvoir d'achat; mais ils ajoutent qu'à ce ressaut près, la tendance récente n'est pas bonne, la consommation des ménages progressant en moyenne d'un « peu plus de 1 % par on » depuis le début de la décennie.

A l'opposé, la situation financière des entreprises s'est durablement rétablie. Leur taux d'autofinancement, qui était de seulement 55,9 % en 1980, a atteint le niveau sans précédent de 118,8 % en 1996. On objectera, certes, que si ce taux d'autofinan-

Tres forte

au début

dans les années 80,

du partage de la valeur ajoutée

s'est interrompue

des années 90.

la déformation

Le partage de la valeur ajoutée

nées 80, ce qui a conduit immanquablement au tournant de la rigueur. Depuis le début des années 90, on serait dans une configuration inverse: le partage défavoriserait exagérément les salaires, ce qui expliquerait la faiblesse de la demande intérieure et de la croissance. Implicitement, les socialistes suggèrent donc que le bon partage se situe à mi-chemin de ces deux extrêmes, avec une part des salaires dans la valeur ajoutée avoisinant 64 % ou 65 %. Ce serait là la clef de la relance que le gouvernement veut

Incidemment, on peut aussi observer que cette déformation du partage de la valeur ajoutée nourrit les déficits publics. En juin 1996, le rapport de la commission des comptes de la Sécurité sociale évaluait à 35 milliards de francs le surcroît de recettes qui aurait êté engrangé en 1996 si l'assiette des cotisations sociales avait suivi l'évolution de la richesse nationale depuis 1991.

La conférence sur les salaires, l'emploi et la réduction du temps de travail, que le gouvernement a convoquée pour le mois de sentembre, disposera-t-elle d'une quelconque autorité pour convaincre les entreprises de tendre vers un meilleur partage? C'est le grand pari du nouveau gouvernement : il se propose d'aller à l'encontre d'une tendance lourde de l'économie mais, en dehors du SMIC, il ne dispose guère de moyens pour s'y opposer.

### Pas de « collectif » budgétaire en septembre

« L'IMPATTENCE, du côté des députés, n'est pas plus Interrogé par le député des Côtes-d'Armor Alain Gougrande que l'impatience du gouvernement à voir appliquer son programme », commentait, patelin, le ministre de l'économie et des finances, Dominique Strauss-Kahn, apparaît donc que sous les effets socialiste : « Les investissements mardi 24 juin, après son audition par le groupe sociadans l'industrie, observe-t-il, ont liste. M. Strauss-Kahn pouvait en effet s'estimer satisété freinés par la faiblesse de la de- fait. Si la rencontre a donné lieu à des débats de fond et à des discussions spontanées, animées et très ouvertes, se-Les économistes socialistes lon les partipants, l'impatience des députés est restée tendent à considérer qu'un meil- convenable. Elle n'a pas versé dans l'intempérance. Le tion d'attente et chacun est resté dans son rôle lors de cette première rencontre, qui s'est tenue en l'absence remarquée de Julien Dray (Essonne).

> Répondant au fabiusien Paul Quilès, qui l'interrogeait sur les délais de mise en œuvre des mesures annoncées. pendant la campagne - la relance de la consommation par la baisse de TVA, le passage à une CSG élargie -, M. Strauss-Kahn a souligné qu'il faut « attendre les résultats de l'audit sur les finances publiques ». Une baisse d'un point de TVA, c'est 30 milliards de francs de recettes en moins, a t-il fait valoir aux députés, soulignant qu'il faut calibrer une telle mesure, s'assurer du juste moment afin qu'elle produise des effets économiques maximum, sauf à vouloir jeter 30 milliards par la fenêtre.

> Emportant l'assentiment du groupe, plusieurs élus notamment les députés de l'Eure et du Nord, Alfred Recours et Michel Delebarre - ont plaidé pour une baisse rapide de la TVA non générale, mais « ciblée » sur certains secteurs comme le logement, l'équipement de la maison et de la famille, pour soutenir la demande. Une telle possibilité n'a pas été écartée par M. Strauss-Kahn.

> > Mastier BARDOUT

riou sur France Télécom, puis relancé par M. Quilès, M. Strauss-Kahn s'est déclaré « pas opposé à une ouverture du capital ».

#### « PROBLÈME DE MÉTHODE »

Sur l'emploi des jeunes, le groupe s'est fait plus insistant. Craignant, la session s'achevant en juillet, que les mesures ne soient renvoyées au mieux à septembre, si elles se font uniquement par voie législative, les députés tes ont réclamé un de taire. Après la réunion, le président du groupe, Jean-Marc Ayrault, opérait la synthèse, affirmant que la gauche « ne ferait pas tout en quarante jours » mais qu'il faut « des signes immédiats » pour « montrer » que le gouvernement et la majorité « tiennent le cap ». « Les moyens existent pour financer des la rentrée plusieurs dizaines de milliers d'emplois » pour les jeunes, assurait M. Avrault, en précisant : « L'argent existe, c'est un pro-

blème de méthode, pas de budget. » « Toutes les mesures prises pour 1997, dans les mois qui viennent, le seront par décrets d'avance », a indiqué, de son côté, M. Strauss-Kahn. M. Ayrault a souligné que « l'on n'irait pas vers un "collectif" budgétaire en septembre », mais que les premiers jours de rentrée seraient sans doute consacrés aux textes sur la modernisation de la vie publique, avant d'embraver sur le proiet de loi de finances pour 1998. Tout cela devrait être précisé le 1º millet par Lionel Jospin, qui indiquera au groupe les grandes lignes du calendrier législatif du gouvernement.

Caroline Monnot



Alain Bocquet, président du groupe communiste de l'Assemblée nationale, et Nicole Notat, secrétaire générale de la CFDT, ont ajouté leurs voix, mardi 24 juin, à celles qui s'étaient exprimées contre la modulation de ces prestations. Le PS soutient la position du gouvernement

ainsi opposé une fin de non-recevoir à Ni-

cole Notat, secrétaire générale de la CFDT,

qui demandait au gouvernement de sus-pendre son projet. Elle s'est déclarée prête à négocier « les modulations » de cette

sous conditions de ressources des allocations familiales a continué à faire des vagues, mardi 24 juin. A l'Assemblée nationale, soumise aux critiques de l'opposition,

LES CONTROVERSES ont conti-

nué, mardi 24 juin, sur le projet du

gouvernement, annoncé par Lionel

losoin dans sa déclaration de poli-

tique générale, de mettre sous condi-

tions de ressources les allocations fa-

miliales. Réuni mardi en fin

d'après-midi, le bureau national du

Parti socialiste devait débattre princi-

palement de la déclaration de poli-

tique générale du premier ministre

mais l'essentiel de la discussion, en

présence de deux ministres, Martine

Aubry, ministre de l'emploi et de la

solidarité, et Alain Richard, ministre

de la défense, a porté sur la politique

s'est démarquée du consensus ap-

parent autour du plafonnement des

allocations familiales, en préférant

une «fiscalisation» des allocations

familiales. « La politique familiale doit

Seule Marie-Noëlle Lienemann

Manifestations à Paris et à Cintegabelle

non au cannabis », proclamaient les banderoles.

Un demi-millier de personnes ont manifesté, mardi 24 juin, devant

l'Assemblée nationale pour protester, à l'appei de l'Association pour

la promotion de la famille et de Familles de France, contre le projet de mettre les allocations familiales sous conditons de ressources.

Plusieurs députés de l'opposition, comme Etienne Pinte (RPR. Yvelínes), Christine Boutin (UDF, Yvelines) et Charles de Courson (UDF-

FD. Marne), mais aussi le député communiste de la Somme, Maxime

Gremetz, étaient présents. « Sucrez pas nos allocs », « Juppé y pensait, Jospin l'a fait », « Les familles trahies », « Oui aux allocations pour tous,

Mardi soir, à Cintegabelle (Haute-Garonne), chef-lieu du canton

dont Lionel Jospin est le conseiller général, une centaine de per-

sonnes ont manifesté devant la mairie, à l'appel de plusieurs asso-

ciations dont l'Union des familles de France. Les manifestants, ac-

compagnés de leurs enfants, ont organisé un pique-nique.

être une politique de soutien actif aux familles qui en ont effectivement besoin », a souligné Marisol Touraine, secrétaire nationale chargée de la solidarité. Le débat a porté surtout sur le seuil de 25 000 francs. Faut-il prendre en compte les revenus bruts ou nets? Faut-il moduler le plafonnement pour favoriser les familles de trois enfants et plus? Les questions ont été mises sur la table sans que

en faveur des familles, c'est d'abord de

faire en sorte que tous les enfants puissent

avoir accès aux besoins élémentaires ». Le ministre de l'emploi et de la solidarité a

miliale dans un esprit de iustice qui vise à consentir un effort supplémentaire en direction d'un grand nombre de familles », affirme le PS. Au passage, les socialistes réaffirment « leur attachement à une politique de sécurité sociale fondée sur l'égalité et l'uni-

versalité des prestations ». Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale n'a visiblement pas plus d'états d'âme sur ce projet. « le pense que la gauche a été courageuse », a noté Jean-Marc Ayrault, son président. « Pourquoi est-ce que sur la question des allocations jamiliales, il y aurait un tabou alors qu'il existe des conditions de ressources pour la politique familiale par ailleurs?», s'est interrogé le maire de Nantes. De son côté, Jean Glavany, vice-président de l'Assemblée nationale, a estimé qu'il s'agissait d'une « mesure très populaire » en recommandant au gouvernement de « ne vas reculer ».

Intervenant lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, Martine Aubry s'est déclarée décidée à poursuivre les discussions avec les organisations syndicales et les associations familiales « non pos pour revenir sur le principe car ce chiffre [de 25 000 francs] est acquis, mais pour en mesurer les adaptations ». Selon le ministre de l'emploi et de la solidarité, « environ 7 %, 8 %, 9 % » des familles concernées « ne toucheront plus les allocations jamiliales » et plus de 90 % des familles continueront de les toucher.

Si le PS suit le gouvernement, le

défend les familles les plus privilégiées », comme le groupe socialiste de l'Assemblée

nationale, favorable à « un vrai dialogue » mise sous conditions de ressources. Si le avant toute mise en œuvre, soutiennent bureau national du PS, qui a dénoncé cette réforme, le PCF n'a pas caché son dé-« l'attitude conservatrice de la droite qui saccord tandis que le Mouvement des citoyens ne la jugeait « pas opportune ».



sident du groupe communiste de l'Assemblée, a rappelé que les communistes « n'ont jamais été pour le plajonnement des allocations familiales ». « Notre position, a-t-il précisé, cela a toujours été un enfant, une allocation, deux enfants, deux allocations... On a appris cela comme tout le monde. Il y a un débat qui s'ouvre. l'espère que la concertation va permettre de trouver des issues positives. »

Plus mesuré, Pierre Blotin a indiqué, lors d'une conférence de presse après la première journée de réunion du comité national du PCF : « Sur le

concertation devrait être nécessaire. C'est vrai aussi de Superphénix. Cette concertation fait partie des engagements de Lionel Jospin sur la façon de gouverner. » Mardi soir, sur France 2, Robert Hue a indiqué qu'il «[fallait] trouver d'autres formules que ça », en pensant « à la fiscalité et aux grandes fortunes, par exemple ». De son côté, le Mouvement des citoyens a jugé que cette réforme n'était « pas opportune » et a réclamé un débat sur la politique familiale.

Comme les associations familiales. les syndicats - CGT, FO, CFTC, CFE-CGC – demeurent opposés à une telle réforme. La CGT « rejette tout

miliales sous cette contrainte » [des critères de ressources]. Le président de la CFTC, Alain Deleu, qui s'est tenu à l'écart des associations familiales qui ont appelé à manifester, a souhaité voir le gouvernement « partir sur d'autres bases ». Pour M. Deleu, qui a jugé sa discussion du 23 juin avec M™ Aubry «très

constructive », cette réforme est

« maladroite et inappropriée ». Mardi, Nicole Notat a demandé au gouvernement de suspendre son projet et de « mettre à plat » la question de savoir « comment réintroduire plus de solidarité et de justice dans les allocations et en même temps comment financer les allocations familiales d'aujourd'hui ». Pour la secrétaire générale de la CFDT, « cette mesure - c'est un paradoxe - qui se veut plus juste apparaît comme une mesure injuste ». Elle a demandé un livre blanc sur « les raisons d'une réforme en profondeur de la politique

Après la déclaration de politique générale de M. Jospin, la commission exécutive de la CFDT avait approuvé « le principe de la recherche d'une plus grande équité dans la poli-tique familiale » tout en préconisant « une réflexion d'ensemble sur ses modalités et son financement ». Cette position est conforme à celle adoptée lors du congrès de Montpellier. en mars 1995, où la CFDT s'était engagée à préciser « les moyens de rendre le système plus redistributif envers les familles les moins favorisées, en agissant sur les critères de ressources et la fiscalité ».

Michel Noblecourt

#### lonté de relance maîtrisée ». « En plaçant sous conditions de ressources la PCF fait entendre sa différence. En fond, ce n'est pas notre façon de voir marge du comité national du Parti délivrance des prestations familiales, le les choses. Nous voulons éviter les efgouvernement inscrit la politique facommuniste, Alain Bocquet, le préfets de seuil » Pour M. Blotin, «la dispositif visant à placer les allocations

Une politique voulue par le patronat, puis reprise en main par l'Etat

LA POLITIQUE FAMILIALE est, en France, une tradition ancienne. Elle n'est pas née d'une volonté de l'Etat, mais du souci du patronat, au XIX siècle, de fidéliser une main-d'œuvre qui restera très instable jusqu'à la fin des années 30. Par souci de rentabilité, par paternalisme aussi, certains patrons versaient donc un sursalaire aux pères de famille nombreuse pour compenser une partie de la charge des enfants.

Plusieurs étapes ont marqué l'évolution de la politique fami-

Le Guide du Pouvoir publie Les nouveaux députés Biographies & photos, 128 p.

100 frs

Editions Jean-François Doumic Tél. 01 42 46 58 10

liale : les premières initiatives patronales se sont développées grâce à la création de caisses de compensation permettant de rétablir une certaine égalité dans l'effort contributif des entreprises ; la loi du 11 mars 1932 a rendu ces caisses obligatoires et étendu les prestations familiales à tous les salariés : à la Libération, le gouvernement créa la Sécurité sociale.

des réponses précises aient été ap-

Dans une declaration, le bureau

national du PS a vu dans la majora-

tion du SMIC, l'augmentation de l'al-

location de rentrée scolaire et la re-

valorisation du barème d'aides au

logement « des signes forts d'une vo-

presque tous les Français dès 1946, avait un rôle central alors dans un pays en pleine reconstruction. Au lendemain de la guerre, elle mobilise, à elle seule, plus de 40 % des dépenses de la Sécurité sociale (moins de 15 % en 1996). Dans les années 50, les prestations familiales, en nombre réduit, représentaient environ 30 % du revenu des foyers (moins de 5 % aujourd'hui). Peu à peu, les choix politiques vont se déplacer en faveur de l'assurance-maladie et des systèmes de retraite, qui vont prendre une part croissante des dépenses de protection sociale à partir des années 70.

C'est de cette époque que date le développement des prestations

sous conditions de ressources, ciblées sur des populations particulières : allocation de rentrée scolaire (1974), allocation de parent isolé (1976), complément familial (1978), etc. Le début du premier septennat de François Mitterrand est marqué par une forte hausse des prestations dans le cadre d'une relance keynésienne de l'économie. Après 1982, la priorité sera donnée à l'accueil de l'en-La branche famille, qui couvre fant: allocation parentale d'éducation (1985), nettement revalori-

sée par la droite en 1986; allocation de garde d'enfant à domicile (1987). COMPLÉMENT FAMILIAL » Les allocations familiales bénéficient actuellement à 4,7 millions de familles. Depuis 1945, elles sont versées à partir du deuxième enfant, quel que soit le revenu du ménage: 667 francs par mois pour deux enfants, 1531 francs pour trois enfants, 2 392 francs pour quatre enfants, auxquels

s'ajoutent 860 francs par enfant

supplémentaire. Lorsque l'enfant

atteint dix ans, il a droit à une ma-

joration de 189 francs (335 francs à

Les cartables, marqués LE MONDE, sont en simili de haute qualité. Format 38 x 29,5 cm.

partir de quinze ans). Pour les familles modestes d'au moins trois enfants de plus de trois ans, les caisses versent le « complément familial » (874 francs par mois et par famille). Les allocations familiales sont versées jusqu'à dix-huit ans (et vingt ans quand les enfants sont encore scolarisés). D'autres prestations sont soumises à conditions de ressources.

L'allocation de rentrée scolaire, réservées aux enfants (de 6 à 18 ans) de familles modestes, a été portée de 420 francs à 1 600 francs pour la rentrée (3 millions de familles). En outre, 745 000 foyers bénéficiaient, en 1996, d'une aide à la scolarité d'un montant de 341 ou 1 093 francs par enfant (de 11 à 16 ans) et par an seion le revenu. L'allocation de parent isolé, qui est une allocation différentielle complétant d'autres revenus, aide familles monoparentales (163 000 bénéficiaires). Ainsi, une femme seule enceinte touche 3 163 francs par mois. Actuellement, plus de la moitié des masses financières versées par les caisses le sont pour des aides assorties de plafonds de ressources (13 % en 1970). En revanche, certaines prestations ne sont pas soumises à ces plafonds: l'Allocation parentale d'éducation (2 991 francs par mois pour une personne avec deux enfants de moins de trois ans cessant toute activité). Elle est de 1978 francs pour une personne travaillant à mi-temps et de I 495 francs pour celle qui travaille entre un mi-temps et un temps complet. L'allocation de garde d'enfant à domicile (12 836 francs par trimestre pour un enfant de moins de trois ans. 6 418 francs pour un enfant de 3 à 6 ans) - couplée à une réduction d'impôt (jusqu'à 45 000 francs) pour l'emploi d'une aide à domicile - favorise les hauts revenus.

AIDES FISCALES

De plus, les aides fiscales, à commencer par le quotient familial, représentent un manque à gagner de 95 milliards de francs pour le budget de l'Etat, soit plus que les allocations familiales proprement dites (71 milliards). Le quotient familial, qui s'applique jusqu'à ce que l'enfant ait 25 ans, favorise les familles nombreuses

et celles qui ont des hauts revenus, même s'il est plafonné depuis 1982: seion l'ancien Centre d'étude des revenus et des coûts (CERC), le gain d'impôt pour une famille avec deux enfants ayant un revenu net équivalent à deux SMIC est de 4155 francs et de 20 108 francs pour une famille ayant l'équivalent de dix SMIC (données 1990). Ces écarts sont respectivement de 4 155 francs et 35 781 francs pour des ménages avec trois enfants, et de 4 155 francs et 48 167 francs pour

des foyers avec quatre enfants. Si le système de prestations est redistributif, notamment à travers les allocations sous conditions de ressources, le quotient familial, dont les avantages croissent avec les revenus, neutralise largement cet effet. C'est pourquoi certains experts du Parti socialiste estiment que plutôt que d'instituer des plafonds de ressources, il aurait été préférable d'abaisser (à vingt ans par exemple) l'âge de l'enfant donnant droit à cet avantage fis-

Jean-Michel Bezat

# tylo bille noir et portemine (0.7).... 295 F Le portemine Side Knock, Mécanisme PO1621 Le Roller Esprit, moderne, de hauti Canon de fusil Le stylo plume Esprit, moderne, toujou

|                                   | Le cartable 2 soufflets, of Eclair, porte-stylos. Tourniquets automatique Noir S3004N Bleu S3004B |       |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                   | Le cartable 3 soufflets, d'<br>Eclair.<br>Ferme à clé<br>Noir S326N<br>Bieu S326B                 | 290 F |
| LE MONDE. Taille re               |                                                                                                   |       |
|                                   | , format 13 × 9 cm avec un c<br>ie originale :                                                    |       |
|                                   | he : « LE MONDE en boîte »<br>: « LE MONDE et l'encrier »                                         |       |
| MONDE :                           | ns, taille-crayon, gomme, a                                                                       |       |
| 2 crayons 9 cm, 1 tai<br>original | ille-crayon en bois, 1 gomm                                                                       |       |
|                                   | LOTS1                                                                                             | 25 F  |
|                                   |                                                                                                   |       |

|      | · -                                                           | E                      | <b>3</b> 0 | N                                                 | DE (     | OMMANDE                                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |                        |            |                                                   |          | et dans la librite des stocks disposibles                                                    |
| ₽    | Articles                                                      | Réf                    | Oté        | P.U.                                              | P. total |                                                                                              |
| 1    | - Cartable                                                    | S3004N                 |            | 290 F                                             |          | Nom:                                                                                         |
| ١    | à tourniquets                                                 | S3004B                 |            | 290 F                                             |          | <sub>==</sub>                                                                                |
| П    | – Cartable à clé                                              | S326N                  |            | 290 F                                             | -        | Prénom:                                                                                      |
| ł    |                                                               | \$3268                 | l .        | 290 F                                             |          |                                                                                              |
| -  - | - Triopen                                                     | PO2711                 |            | 295 F                                             | _        | Adresse :                                                                                    |
| ı    |                                                               | PO2712                 |            | 295 F                                             |          |                                                                                              |
| -1-  | - Portemine                                                   | PO1621                 |            | 195 F                                             |          |                                                                                              |
| Í    |                                                               | PO1622                 |            | 195 F                                             |          | Code postal : L                                                                              |
| Ī    | Roller                                                        | P33010                 |            | 180 F                                             |          | Seu -                                                                                        |
| İ    | - Industry                                                    | P33015                 |            | 180 F                                             |          | Ville :                                                                                      |
| ı    | -Stylo plume                                                  | P33052                 |            | 225 F                                             |          | nº de téléphone :                                                                            |
| -    | -Stylo plume                                                  | P33062                 |            | 225 F                                             |          | (facultatif)                                                                                 |
| İ    | - Casquette                                                   | CASQ1                  |            | 60 F                                              |          | MODE DE RÈGLEMENT : MBC 001                                                                  |
| Ī    | -Carnet métreur CARNB 25 F                                    |                        |            | most of indifficially                             |          |                                                                                              |
| ł    |                                                               |                        |            | <ul> <li>Par chèque à l'ordre du Monde</li> </ul> |          |                                                                                              |
| ŀ    | – L'ensemble                                                  | LOTS1                  |            | 25 F                                              |          | Co han de commendo est à                                                                     |
| Ī    |                                                               |                        |            |                                                   | ٠.       | Ce bon de commande est à renvoyer à :                                                        |
| ł    | Monte                                                         | int total de           | es ar      | ticles                                            |          | LE MONDE BOUTIQUE                                                                            |
|      | Frais de po                                                   | rt: 🛚 n                | orma       | 1 -                                               | 30,00 F  | 21 <i>bis,</i> rue Claude-Bernard<br>75242 PARIS Cedex 05                                    |
| ł    |                                                               |                        | olissi     | mo**                                              | 45,00 F  | Tous ces objets sont en vente à la Boutique du MONDE                                         |
|      |                                                               | ontant tot             | al à r     | égler                                             |          | Pour tout renselgnement, vous pouvez appeler le :<br>01-42-17-29-97                          |
|      | * Délais de livraison : 2 à :<br>** Délais de livraison : 1 à | 3 semanes<br>2 semanes |            |                                                   |          | Tarifa valables uniquament pour la France métropolitaine,<br>nous consulter pour l'étranget. |

gidin devra tenir o

mulici au sein de l

# es allocations familiale

Selection of expressions and the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selection of the selecti the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

m main par i l'al

4477845.5T

கு∰் சுதித்தத்தி

service 1

## M. Madelin devra tenir compte des résistances apparues au sein de Démocratie libérale

L'ancien ministre succède à François Léotard avec 60 % des voix du parti

Le Parti républicain, devenu Démocratie libérale, a élu son nouveau président, mardi 24 juin, au cours d'une convention nationale réunie à

ALAIN MADELIN a « repris sa li-

berté » dans sa famille d'origine. Le

député d'Ille-et-Vilaine a été élu,

mardi 24 juin, président de Démo-

cratie libérale, républicains indépen-

dants et républicains, nouvelle ap-

pellation du Parti républicain. Avec

59,92 % des voix des 3 902 votants

de la convention nationale du PR,

réunie à Levallois-Perret, dans les

Hauts-de-Seine, il a devancé l'an-

cien président du groupe UDF de

l'Assemblée nationale, Gilles de Ro-

bien (37,28 %), et l'ancien député

(2,80 %). Il succède à François Léo-

des Ardennes Philippe Mathot

tard, qui soutenait sa candidature et

L'élection de M. Madelin était at-

tendue. M. Léotard avait adoubé

son successeur dès le lendemain de

la défaite de la droite aux élections

législatives, symbolisant du même

coup la réconciliation des chira-

quiens et des balladuriens du PR. Le

passage de témoin ne s'est pas fait

sans quelques échanges d'invectives

entre les partisans des deux princi-

paux concurrents, Le bon score ob-

tenu par M. de Robien, et la vivacité

des attaques qu'il a portées contre

l'ancien ministre de l'économie - à

qui il a implictement reproché de

vouloir, pêle-mêle « créer une société

pour les hommes sans les hommes »;

réduire Démocratie libérale « à un

conseil d'administration, et nos mili-

tants à des golden-boys empressés »;

d'avoir préféré, un temps, créer

« une nouvelle chapelle » plutôt que

d'être fidèle à son parti d'origine et

d'avoir cédé à « l'attrait du candidat

de la lutte contre la fracture so-

ciale » – n'en traduit pas moins la

réserve qu'inspire M. Madelin à une

partie de Démocratie libérale.

préfère se consacrer à la présidence

Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. M. Madelin, soutenu par François Léotard, président sortant, l'a emporté avec un peu

moins de 60 % des voix face à une opposition qui s'est cristallisée sur le nom de Gilles de Robien (37 % des voix).

libérale ». « C'est l'échec d'une pra-

tique du pouvoir dominée par une vi-

sion autoritaire de la société », a-t-il

ajouté. Pour autant, M. Madelin a

pris grand soin d'éviter toute apolo-

gie d'un libéralisme qu'on l'accuse

d'avoir ultra, au point d'éviter de

Que l'ancien ministre n'ait pas bénéficié d'un raz-de-marée n'est d'ailleurs sans doute pas pour déplaire à ceux - des proches de M. Léotard à certaines des personnalités qui ont réintégré la famille libérale dans le sillage du maire de Redon, comme Jean-Pierre Raffarin ou Charles Millon - qui jugent préférable de ne pas le laisser prendre trop d'ascendant. « Alain Madelin est un moteur, il lui faut des compléments », observe ainsi l'un d'entre eux. **PAS DE « CHIRADUISATION »** 

M. Madelin se réinstalle à l'UDF, mais la famille libérale ne se « chiraquise » pas pour autant. Personne, au cours de la convention, n'a mentionné le nom du chef de l'Etat, et M. de Robien a même rappelé l'engagement de « 95 % » du PR aux côtés d'Edouard Balladur lors de la campagne présidentielle de 1995. Tant M. Madelin que François Léotard ont au contraire rejeté sur leurs alliés du RPR, sur la pratique gou-

vernementale des deux premières années du septennat de Jacques Chirac, l'essentiel de la responsabilité de la défaite. « Force est de reconnoître, a ainsi fait observer le président de l'UDF, que les deux dernières années que nous venons de vivre ont été décisives dans l'échec du Iº juin. (...) Ce qui a été fait ne l'a pas été dans un bon climat politique (...). Le refuge dans le passé de 1995, les petites revanches et les grandes rancunes l'ont emporté sur le principe de dialogue (...). Ceux qui ont pris cette responsabilité doivent méditer auiourd'hui sur une attitude aui est à l'opposé de celle qui prévaut dans toutes les autres coalitions en Eu-

La défaite du 1º juin, a également assuré M. Madelin aux adhérents de Démocratie libérale, « n'est pas vraiment la nôtre, car ce n'est pas la défaite de nos idées, de nos solutions ». Pour l'ancien ministre, la majorité a été battue faute d'avoir proposé, avec la dissolution, une « alternative

prononcer ce mot. Alors que M. de Robien s'en est pris aux tenants d'un libéralisme intégral, M. Madelin s'est insurgé contre les « caricatures » de son credo qui proviennent des rangs mêmes de sa famille politique. Le député d'îlle-et-Vilaine réintègre donc l'appareil libéral avec l'objectif d'en faire le fer de lance de la « reconquête » du pouvoir par la droite. « Nous avons vocation à conduire et à réussir la prochaine alternance », a-t-il affirmé aux militants. « Dès ce soir, avec les parlementaires prêts à nous rejoindre, nous redeviendrons la deuxième force de l'opposition, la première dans I'UDF », a-t-il fait valoir à l'intention

de François Bayrou.

Le président de Force démocrate a obtenu, pour cinq ans, la présidence du groupe UDF de l'Assemblée nationale parce qu'au soir du second tour des législatives, ses députés étaient plus nombreux que ceux du Parti républicain. Le ralliement à Démocratie libérale de quelques élus des petites composantes de la confédération devrait permettre aux libéraux de combler leur retard. Quant à M. Léotard, il entend donner à l'UDF « une véritable identité » principalement sur trois thèmes: l'Europe, la décentralisation et l'emploi. Pour pouvoir à l'avenir. « quelles que soient les échéances », courit « sous ses propres

Cécile Chambraud

## Démocratie libérale en chiffres

 UDF. Au sein de la condéfération, le Parti républicain, devenu Démocratie libérale, revendique quelque 33 000 adhérents, Il est la première composante en termes de militants, devant Force démocrate. qui en dénombre environ 30 000. Assemblée nationale. Quarante et un des cent neuf députés de l'UDF appartenaient, au soir du I' juin, au PR. Six autres ont déjà reioint Démocratie libérale et d'autres pourraient le faire prochainement ● Sénat. Trente-deux des quarante-quatre sénateurs du

indépendants du Sénat sont membres du PR Régions. Neuf des vingt-deux régions métropolitaines sont présidées par des membres de Démocratie libérale : Centre, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Poitou-Charentes. Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes. Départements. Le PR préside dix-sept des quatre-vingt-seize

groupe des Républicains et

## fait l'objet d'une proposition déposée par le groupe RCV M<sup>me</sup> Guigou soutient cette réforme JEAN-PIERRE MICHEL (RCV- une fratrie. Les signataires pour-

Le contrat d'union civile

MDC, Haute-Saone) et vingt et un députés du groupe RCV out déposé, mardi 24 juin, une proposition de loi visant à « créer un contrat d'union civile et sociale » (CUCS). Ce contrat, qui a déjà fait l'objet de plusieurs propositions de loi, « constate le lien unissant deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, juridiquement capables au sens des articles 1123 et 1124 du Code civil, qui ont décidé d'établir entre elles un projet commun de vie ». Contrairement au certificat de concubinage (ou attestation d'union libre) qui n'a pas de valeur juridique, les personnes liées par un CUCS bénéficieraient des droits accordés aux couples mariés, à certaines exceptions, comme la procréation assistée ou l'adoption.

#### **CONTRE LA FAMILLE?**

Ce contrat pourrait également être conclu entre deux personnes vivant sous le même toit sans pour autant constituer un couple, comme deux personnes âgées ou

raient notamment bénéficier d'une déclaration d'impôt commune. Un étranger en situation régulière pourrait accéder au CUCS et bénéficier ainsi des mêmes droits, en matière de séjour, que ceux accordés dans le cadre du mariage. Le contrat serait signé devant un officier d'état ci-

vil, mais rompu devant un notaire. Le ministre de la justice. Elisabeth Guigou, a indiqué dans un entretien au Monde du 24 juin. que le gouvernement est favorable à cette réforme. « C'est un engagement que nous avons pris, et nous le tiendrons. Les homosexuels ont posé le problème, mais ils ne sont pas les seuls concernés. (...) On ne peut pas résumer l'union entre deux personnes à la seule institution du mariage », déclarait-elle. Son prédécesseur, Jacques Toubon, avait exprimé, le 2 avril, un avis favorable à une réforme de ce type, mais ses détracteurs estiment qu'il s'agit, avec le plafonnement des allocations familiales, d'une nouvelle attaque contre la famille.

#### DÉPÊCHES

■ INFLATION: les prix à la consommation out progressé de 0,2 % en mai, selon l'indice définitif publié mercredi 25 juin par l'Insee. Sur les douze derniers mois, la hausse des prix n'est que de 0,9 %, contre 2,4 % en mai 1996. L'inflation « sous-jacente » (hors produits à prix volatils et hors effet fiscal) est limitée à 0,7 % en

■ CHÔMEURS : la cinquantaine de membres d'associations de chômeurs qui occupent depuis le 23 juin les locaux des Assedic, rue Vica-d'Azir, à Paris, dans le 10 arrondissement, pour protester contre la « remise en cause du fonds social » destiné aux aides d'urgence pour les demandeurs d'emploi, ont décidé, le 25 juin, de reconduire leur action. Une seconde antenne Assedic à Evry, dans l'Essonne, est occupée depuis le 24 juin par des chômeurs et militants associatifs avant la prochaine réunion du conseil d'administration de l'Unedic, fixée au 2 juillet.

**CROUPE COMMUNISTE: Lionel Josnin se rendra devant le** groupe communiste de l'Assemblée nationale dans la semaine du 7 juillet. « Il est normal que le premier ministre aille voir les groupes de la majorité », a indiqué Alain Bocquet, président du groupe PC. mardi 24 juin, en rappelant que Pierre Mauroy avait fait de même lorsqu'il était premier ministre.

■ PCF : le conseil national de l'Association nationale des élus communistes et républicains (ANECR), réuni mardi 24 juin sous la présidence du député de l'Allier André Lajoinie, a relevé, dans son analyse des élections législatives, « une stagnation, voire un tassement, dans les zones d'influence, surtout en Ne-de-France [du Parti communiste], alors qu'il y a une progression en province ».

SUPPLÉANT: Francis Lecui (PS), candidat de la première circonscription de la Somme (Amiens-Nord), qui s'était désisté au second tour des élections législatives en faveur de Maxime Gremetz (PCF), lui a reproché, le 24 juin, dans une « mise au point officielle », d'avoir refusé de voter la confiance au gouvernement le 19 juin. Le texte, approuvé à l'unanimité, la veille, par le comité de ville des sections PS d'Amiens, rappelle à M. Gremetz qu'il a été élu « avec les voix des électeurs socialistes ». ■ ILE-DE-FRANCE: Jean-Yves Le Gallou, président du groupe Front national du conseil régional d'Ile-de-France (37 élus sur 208), a demandé, le 24 juin, la démission du président de la région, Michel Giraud (RPR). « Depuis l'échec de sa stratégie fondée sur l'alliance avec les écologistes, M. Giraud n'a plus de majorité et aucune stratégie de rechange», a déclaré M. Le Gallou, jugeant que « l'étau judiciaire se resserre dans l'affaire des constructions de



BAC+2: **2 SESSIONS** 21 et 22 juillet 1997 8 et 9 septembre 1997

Soldines de • DROIT-SCES ECO.GESTION SCHENCES : LETTRES SCIENCES

Ecole Supérieure de Gestion RECONNUE PAR L'ETAT DIPLOME HOMOLOGUE PAR L'ETAT 75011 PARIS

## Première séance houleuse à l'Assemblée nationale

AMERTUME des bizutés? La première séance de questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, mardi 24 juin, n'a guère enthousiasme les « petits nouveaux » de la 11º législature. Arnaud Montebourg (PS, Saône-et-Loire) affirme avoir découvert à cette occasion « une Assemblée de potaches ». Le jugement de l'avocat est sans appel: « Nul et consternant ». Yann Galut (PS, Cher), ancien responsable de SOS Racisme, affirme: « Cela m'a rappellé les AG d'étudiants. l'avais envie de descendre et de prendre la norole. Mais le matin, en réunion de groupe, on nous avait transmis les consignes du président de l'Assemblée selon lesquelles il fallait donner une image sereine de la représentation nationale, » Yves Cochet (Verts, Val-d'Oise), vice-président de l'Assemblée, indique, lui, qu'il a été « surpris par cette ambiance, qui donne une mauvaise image du débat démocratique ».

En dépit de ses lourdes pertes, la nouvelle opposition a montré qu'elle conservait dans ses rangs queiques solides « pointures » susceptibles, à elles seules, de causer de sérieux désagréments à la nouvelle majorité. Placé aux avant-postes, Pierre Mazeaud (RPR, Haute-Savoie) était en excellente forme, de même que son voisin de gauche, Robert Pandraud (RPR, Seine-Saint-Denis). A quelques encablures de là, en haut de l'hémicycle, Charles de Courson (UDF-FD, Marne) a bien vite retrouvé ses marques, levant les bras au ciel à la moindre occasion. Quant aux mimiques de Philippe Séguin (RPR, Vosges), elles n'ont manifestement pas été dissoutes

Dirigée par ce petit groupe de députés, sous l'œil goguenard et averti de plusieurs anciens ministres du gouvernement Juppé, l'offensive est allée crescendo. Très à l'aise, le premier ministre, Lionel Jospin, qui intervenait en premier, n'a pas cédé un pouce de terrain. Tout juste a-t-il contribué à · chauffer · les bancs, en soulignant que son absence à Denver s'expliquait par le fait qu'il n'était « pas attaché à des rôles de représentation formelle ».

« ON M'A VOLÉ MA QUESTION » L'opposition se réservait pour le sujet du jour : le plafonnement des allocations familiales. Force démocrate attendait son heure, serrant les rangs autour de son président tout sourire, François Bayrou. L'évocation, par Véronique Neiertz (PS, Seine-Saint-Denis), d'un « système qui fait des allocations familiales de l'argent de poche pour certaines familles », a servi de mise en train. Louis de Broissia (RPR, Côte-d'Or) est revenu à la charge quelques minutes plus tard, en s'enquérant de « la position, aujourd'hui, à 15 h 20, du

gouvernement ». A nouveau mise à contribution par Christine Boutin (UDF-FD, Yvelines), Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, s'est finalement sortie avec les honneurs de ce vigoureux baptême du feu. Le ministre de l'intérieur, Jean-

départements métropolitains.

Pierre Chevenement, pourtant parlementaire averti, a fait les frais de la « règle » imposée par le président de l'Assemblée, Laurent Fabius, selon laquelle, il n'y a « pas lieu pour les orateurs de lire un texte ». Gêné par cette consigne, agacé par les interruptions de la droite, M. Chevènement a fini par trouver les rangs de l'opposition « bien intolérants », avant de lancer: « Vous vous moquez de l'intérêt du pays! » Sa longue réponse a réduit d'autant le temps de parole du groupe RPR. Philippe Auberger (RPR, Yonne) tempêtait ensuite dans les couloirs: « On m'a volé ma question! » Cela a donné l'occasion à M. Séguin, président du groupe RPR, d'éctire à son successeur sur le perchoir pour protester.

Le ministre de l'éducation nationale, Claude Allègre, a choisi, dans un premier temps, de garder le silence. Ce qui a eu pour effet immédiat de transformer le chahut en tumulte. Le tumulte est devenu bronca - avec claquements de pupitres - lorsque M. Allègre, après avoir reconnu qu'il n'avait « pas l'habitude » de ce genre d'exercice, a cru bon d'établir un parallèle

entre les députés et les étudiants qui, eux, «généralement [l']écoutent », avant de tourner le dos à l'opposition pour s'en prendre vigoureusement à son prédécesseur. François Bayrou, « Notre maison a été gérée selon des méthodes technocratiques ». A ce tas de poudre, il manquait

une étincelle. Ironie de l'histoire, l'ultime dérapage, parfaitement incontrôlé celui-là, est venu de la bouche d'un « nouveau ». « Consterné par l'attitude de certains membres de cette Assemblée, qui ne peut qu'éloigner les Français encore un peu plus du personnel politique », l'écologiste Noël Mamère a enchaîné: « Certains ont l'habitude de parler à des étudiants, Robert Pandraud [ancien commissaire de police et ancien ministre délégué à la sécurité] a l'habitude, lui, de parler à des poulets. » M. Mamère a provoqué le départ de la plupart des députés de l'opposition et s'est attiré les foudres de M. Fabius, qui lui a rappelé qu'il convenait de « ne pas se mettre en cause les uns les autres », de son président de groupe, Michel Crépeau (PRS), qui a jugé ses propos « surperflus », et du ministre de l'intérieur, contraint, dans la soirée, de rappeler que « la représentation nationale doit avoir pour les policiers le respect qui leur

Jean-Baptiste de Montvalon

## Lawie is sealine.

Club des Villes Diester 12 avenue George V. 75008 Paris



tifs de la réforme législative qui sera présentée à l'automne au Parlement. Le ministre plaide pour une politique « généreuse mais ferme », capable de rallier « une immense majorité de

nos concitoyens ». ● QUALIFIANT LES EXPULSIONS PAR CHARTER de se prononce pour une refonte du code de la nationalité et pour la sup-

pression de la manifestation de voionté – « paperasserie inutile » – exigée depuis 1993 pour les enfants d'étrangers nés en France. ● LA CIR-CULAIRE précisant les conditions de

régularisation de certaines catégories d'étrangers sans papiers a été adressée aux préfets. Elle détaille les droits au séjour et le calendrier retenu par le gouvernement.

## M. Chevènement: pour une « politique républicaine » d'immigration

Dans un entretien au « Monde », le ministre de l'intérieur plaide pour une attitude « ferme mais généreuse » de la France. Insistant sur l'intégration, il juge comme une « paperasserie inutile » la manifestation de volonté instaurée par le nouveau code de la nationalité

L'une des premières décisions du gouvernement aura consisté à donner des papiers à des étrangers en situation irrégulière. Ne rejouez-vous pas le scénario de la grande régularisation de 1981, en risquant de provoquer un appel d'air favo-rable à un afflux de nouveaux immigrés ?

- En aucune manière. Ni laxisme ni repli frileux! Les Français ont le droit de connaître la vérité. Primo, l'« immigration zéro » n'a jamais existé. Chaque année, y compris depuis quatre ans, environ 100 000 étrangers obtiennent le droit de vivre en France, qu'ils soient mariés à des Français, réfugiés politiques, apparentés à des résidents réguliers ou travailleurs permanents utiles dans quelques secteurs. C'est normal dans un pays à vocation mondiale.

» Secundo, il faut tenir compte de la situation économique et sociale du pays, avec ses cinq millions de chômeurs réels. Le mot d'ordre « Des papiers pour tous » n'a pas de sens dans ce contexte. L'immigration doit être maîtrisée. Tertio, les déséquilibres démographiques et économiques s'accroissent entre les pays riches du

Nord et les pays pauvres du Sud. » La France connaît deux problèmes essentiels: le chômage et un doute profond sur son identité et sur son avenir. A ce propos, il faut répéter, comme le premier ministre l'a fait, que l'identité de la France est celle de la République : un Français, c'est un citoyen français, rien de plus, rien de moins. La nation citoyenne est le contraire de la nation ethnique. Elle se définit par un projet partagé, non par une «souche» mythique. La gauche doit défendre la conception républicaine de la nation.

- En quoi cela justifie-t-il une opération de régularisation ?

- Il faut changer la loi devenue incompréhensible après plus de quarante modifications successives et mettre un terme à une situation d'imbroglio juridique extrême qui fait qu'un grand nombre d'étrangers ne sont aujourd'hui ni régularisables ni susceptibles d'être reconduits à la frontière, ce qui crée « des situations intolérables et inextricables », selon le terme même employé par Lionel Jospin. La circulaire adressée, ce mercredi, aux

préfets est une mesure transitoire. » Notre but consiste à proposer, dès l'automne, une loi juste, claire et pratique visant à refondre l'ensemble de la législation relative au droit des étrangers, à l'immigration et à la nationalité française. Une mission confiée à M. Patrick Weil devra nous éclairer dans l'élaboration d'un avant-projet de loi. Deux objectifs sont d'ores et déjà fixés : l'intégration républicaine et le codéveloppement avec les pays d'origine. Ces deux objectifs



commandent la maîtrise des flux d'immigration.

Je suis convaincu qu'il y a place en France pour une politique d'immigration généreuse mais ferme, conforme à l'intérêt national, sur laquelle le consentement d'une immense majorité de nos concitoyens peut être réuni. La vocation mondiale de la France lui interdit de se barricader à l'intérieur de ses frontières. Pour cela, nous ne devons céder ni aux tentations de la xénophobie ni aux sirènes de

- Imaginez-vous qu'une politique d'immigration puisse être consensuelle?

Aucun parti de l'arc républicain n'a intérêt à faire de surenchère démagogique à propos de l'immigration. C'est travailler contre la France et contre son rayonnement que de vouloir mettre l'immigré au cœur du débat public. Cela se fait toujours au détriment de celui-ci. Ce débat-là fait le lit de l'extrême droite. La France a vocation à accueillir les étudiants, les enseignants, les cherdu monde entier.

» On ne peut pas non plus oublier l'histoire. Beaucoup de ceux pas seulement l'immigration qu'il

cœur de ses priorités. L'intégration implique un désir partagé de faire vivre la France. C'est l'incertitude existentielle de la France qui rend l'intégration plus difficile. Il n'y a pas d'incertitude existentielle amé-

- Dans certains cercles de gauche, l'idée d'une ouverture totale des frontières pour les personnes fait une percée depuis la lutte des sans-papiers. Où vous situez-vous, entre cette revendication extrême et la recherche d'une « immigration zéro » chère à M. Pasqua?

« Qui veut faire l'ange fait la bête », disait Pascal. Il est évident qu'il faut maîtriser les flux d'immigration. C'est une tache difficile et ingrate. C'est celle de la police. L'Etat doit faire respecter la loi, sinon c'est la porte ouverte au désordre et à la violence privée. Dans la société du spectacle, ce n'est pas le plus beau rôle. Les nations existent. Chacun défend son existence légitimement. L'humanité est une catégorie éthique ou zoologique mais pas une catégorie politique. Politiquement, les hommes se reconnaissent dans une appartenance nationale. Simplement, les nations doivent coopérer. Un pays comme le nôtre, où le chômage sévit, ne peut pas être ouvert à tous les vents. Il doit préserver son équilibre social et politique, mais son intérêt n'est pas non plus de se

replier frileusement sur lui-même. Ne voyez-vous pas une contradiction entre la mondialisation de l'économie et ce verrouillage des frontières?

du point de vue libéral, qui, vous le savez, n'est pas le mien. Ce n'est

« Je ne vois pas pourquoi une religion, dès lors qu'elle respecte les lois, serait condamnée à s'exprimer éternellement dans des caves ou dans des garages »

qu'on appelle aujourd'hui « immigrés » ou « enfants de l'immigration » sont les petits-fils des tirailleurs algériens ou des tabors marocains qui se sont battus pour la libération de la France, et les enfants de ceux qui ont reconstruit notre pays après 1945. Enfin, nous devons traiter avec dignité tous les étrangers, quels qu'ils soient car ce sont aussi des hommes.

» Le fond de notre politique, c'est l'intégration républicaine : elle concerne tous les Français. Le rétablissement du droit du sol ne suffit pas. Il faut donner l'envie à tous d'être français, c'est-à-dire citoyens. Cela passe à la fois par l'éducation civique et par une politique nouvelle mettant l'emploi au

libérale, mais le co-développement du Nord et du Sud, dans un monde multipolaire.

aux reconduites par charters?

faudrait contrôler, selon moi. Ce sont d'abord les mouvements de capitaux et les concurrences déloyales. Pour mettre l'économie au service de l'homme, la vraie réponse n'est pas la mondialisation

- Entendez-vous mettre fin - Les charters ont, selon certains, une vertu démonstrative mais sont-ils efficaces? Correspondent-ils vraiment à une nécessité? Je n'en suis pas sûr. Méfionsnous des gesticulations inutiles. L'essentiel est dans la réussite de l'intégration des jeunes issus de l'immigration dans la République. On est loin du but. Quand certains d'entre eux parlent de « Gaulois » ou de « céfrancs » à propos des Français qui ont une ancienneté de deux ou trois générations, comment ne pas voir là un langage ethnique qui rejoint celui de Le Pen. C'est une faillite de la République. En parlant à ces jeunes, on n'a pas parlé aux citoyens qu'ils étaient ou

qu'ils doivent devenir. - Dans ce domaine, proposerez-vous une loi interdisant le port de tout signe religieux à l'école ?

Mon attachement à la laïcité de l'Etat est bien connu. C'est le fondement du débat républicain et le meilleur gage de la paix civile. Il y a un espace commun à tous les citoyens qu'il taut préserver : c'est celui de la raison naturelle qui n'est nullement incompatible avec une croyance religieuse. Le débat sur le foulard, il y a huit ans, a été beaucoup trop médiatisé. Inutile d'en rajouter. La jurisprudence du Conseil d'Etat a été prise dans un certain contexte. Il ne me semble pas juste de traiter le port du foulard de la même manière que les sonneries de cloches au début du

- Dans votre livre Le Vert et le noir, vous suggérez le financement public des mosquées pour que l'islam rattrape le statut des autres religions et encouragez l'organisation d'un «islam français ouvert et moderne ». Qu'en pense aujourd'hui le ministre de l'intérieur chargé des cultes ?

- Un des problèmes qui se pose à l'islam, deuxième religion de France, est qu'il ne bénéficie pas de lieux de culte simplement corrects. Je ne vois pas pourquoi une religion qui, comme disait Maurice Agulhon, a sa place à la table de la Republique, dès lors qu'elle respecte les lois, serait condamnée à s'exprimer éternellement dans des caves ou dans des garages. A moins d'admettre le financement par des Etats étrangers avec les ambiguités que cela comporte. Je crois qu'il serait préférable de poser publiquement le problème. Cela dit, ce que pense Jean-Pierre Chevènement est une chose. Le ministre de l'intérieur, chargé des cultes, exprimera, sur ce sujet, le moment venu, la position du gou-

vernement. - Lionel Jospin et vous-même avez repris l'idée de lier l'immigration et le co-développement. Concrètement, comment cela peut-il s'exercer ?

- Les échanges entre les immigrés qui vivent en France et leurs pays d'origine existent. Le co-développement, ce serait déjà de leur éviter des tracasseries inutiles. Cela pourrait être aussi mieux cibler l'aide que nous accordons aux pays d'origine. Ou encore prévoir la facon dont certains jeunes pourraient venir faire leurs études chez nous, sans pour autant priver leur pays d'origine des compétences qu'ils ont acquises. Certains concours pourraient leur être ouverts, à condition qu'ils retournent ensuite exercer dans leur pays d'origine, quitte à être pavés au titre de la coopération... A-t-on exploré toutes ces voies? Naturellement pas. Ce sera un des axes du travail de la mission confiée à Patrick Weil et pour lequel j'ai demandé à Sami Naîr de travailler à

mes côtés. Le premier ministre s'est prononcé pour le retour au droit du sol. Est-ce un retour à la législation en vigueur avant la loi Méhaignerie de 1993 sur la nationalité? Va-t-on supprimer la manifestation de volonté?

- A quoi correspond cette manifestation de volonté? N'avez-

 La manifestation de volonté, par laquelle tout jeune né en France de parents étrangers exprime le désir d'intégrer la nation ne procède-t-elle pas justement de ce principe?

- C'est à mes yeux une fausse bonne idée. D'abord, c'est de la paperasse inutile. Ensuite, il y a là une source de discrimination, qui contribue à faire des parents de ces enfants des parents d'étrangers, que l'on retrouve ensuite dans ces cas inextricables que l'on doit aujourd'hui régier. Enfin, croyez-vous encore une fois que le fait de remplir un formulaire suffit à faire un Français? Bien sûr que non. Ce formulaire c'est la promesse d'une carte d'identité qui donnera droit plus tard au RMI, voilà tout... Non: on est Français parce qu'on le veut, qu'on a compris que la

« L'essentiel, c'est la participation de ces jeunes nés de l'immigration à la vie nationale et démocratique, ce sont les mariages mixtes, c'est le rôle de l'école. Ce chantier-là est essentiel. C'est la refonte de la République »

vous pas le sentiment qu'aujourd'hui le fait de remplir un papier entre seize et vingt et un ans répond avant tout au souci de mettre un terme à un statut de la correspond à un désir d'être français? Le vrai problème est là: le désir d'être français. Et ce n'est pas seulement le désir des immigrés, mais de tous les Français. Estce qu'ils veulent assurer l'avenir de la France?

» Moi, je crois qu'il est néces-saire que la France vive. Mais je n'en ai pas une conception figée : le couscous, à mes yeux, est devenu un plat français. A la différence de l'assimilation, qui implique l'abandon de toutes ses racines, de toutes ses références, l'intégration procède par enrichissement, par apports successifs. L'identité francaise est évolutive. Elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était à la fin du siècle dernier, et ne sera pas au XXI siècle ce qu'elle est aujourd'hui. Mais elle reste et doit rester une identité structurée, dont le fondement, l'ossature, est constitué par une éthique républicaine forte, qui s'enracine dans l'idée d'un peuple de citoyens, tel que la Révolution française l'a fait surgir sur la scène de l'Histoire. Une idée infiniment plus moderne que celle de la nation ethnique ou culturelle. Quelle chance pour la France! Et quel malheur pour le

Liban, l'Algérie, la Yougoslavie, la

Somalie, le Rwanda, etc.

France est une conquête perpétuelle de la liberté, une victoire de la volonté sur le destin, et que l'on adhère à un certain nombre de valeurs universelles qui sont au cœur

précarité juridique ? Est-ce que ce- du patriotisme français moderne. Donc, on ne demandera rien aux enfants d'immigrés ? - On leur demandera beaucoup

mais rien qu'on ne demandera aux autres. On pourrait imaginer une réception festive qui correspondrait à l'acquisition de la citoyenneté par tous. Un rite. Mais pas un rite administratif. Un rite qui soit plus riche que ce « rendez-vous citoyen » où l'on va réunir les jeunes pendant cinq jours dans une caserne désaffectée. Et qui soit commun à tous, et pas seulement

aux enfants d'étrangers. - Les jeunes nés en France seront ainsi automatiquement français à leur majorité?

- Il faut avoir confiance en la France et en la République. L'essentiel, c'est l'éducation civique, c'est la participation de ces jeunes nés de l'immigration à la vie nationale et démocratique, ce sont les mariages mixtes, c'est le rôle de l'école publique, la vie associative, syndicale, politique. Ce chantier-là est l'essentiel. C'est la refondation de la République, tâche enthousiasmante qui doit nous soulever tous, au-dessus de nous-mêmes.

Propos recueillis par Philippe Bernard et Nathaniel Herzberg

## La circulaire invite les préfets à régulariser onze catégories d'étrangers sans papiers

SIGNÉE du seul ministre de l'intérieur. la circulaire sur le « réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière » devait être adressée, mercredi 25 juin, aux préfets. Elle leur demande de procéder « à titre exceptionnel » au réexamen de la situation de certains étrangers sans papiers en vue de leur éventuelle régularisation par l'attribution d'un titre de séjour et de travail d'un an renouvelable. Les personnes concernées sont invitées à se faire connaître par voie postale auprès de la préfecture de leur lieu de résidence avant le 1º novembre. Elle ne préjuge pas de la durée d'instruction des dossiers qui se prolongera au-delà de cette limite.

Les étrangers seront ensuite convoqués individuellement. Ils devront alors produire les pièces justificatives exigées par la circulaire en fonction de leur situation. L'existence d'un arrêté de re- d'une « communauté de vie effec-

conduite à la frontière non exécuté ne constitue par un obstacle au réexamen, mais les étrangers condamnés à une interdiction du territoire ne sont pas concernés, sauf s'ils obtiennent le relèvement de cette peine par la justice. Le texte prévoit la possibilité de régulariser les onze catégories suivantes de sans-papiers :

• Conjoints de Français : les conditions exigées (revenus, logement) sont celles d'un regroupement familial exceptionnel accordé sur place.

Conjoints d'étranger en situation régulière. Ils doivent, soit être présents depuis au moins cinq ans, soit justifier de la présence d'enfants « aux besoins desquels ils

subviennent effectivement ». ● Conjoints de réfugié statutaire. Ils doivent être entrés régulièrement en France, s'être mariés avant que leur conjoint ait obtenu le statut de réfugié, ou justifier

• Families étrangères constituées de longue date en France (lire ci-dessous).

 Parents d'enfants de moins de seize ans nés en France. Ils doivent séjourner en France depuis au moins cinq ans et subvenir « effectivement » aux besoins de eurs enfants.

• jeunes étrangers de plus de seize ans entrés en France hors de la procédure règlementaire du regroupement familial. Ils doivent avoir suivi une scolarité régulière en France depuis cinq ans au moins. Leurs deux parents doivent être en situation régulière.

 Enfants mineurs de moins de seize ans entrés en France hors regroupement familial. Les conditions du regroupement familial (logement, revenus) sur place seront exigées.

• Etrangers sans charge de famille mais bien insérés dans la société française (lire ci-dessous).

statut de réfugié politique mais courant des risques vitaux en cas de retour dans leur pays d'origine. S'ils n'entrent dans aucune des autres catégories régularisables, leur dossier pourra être réexaminé par la Direction des libertés publiques du ministère de l'intérieur en liaison avec le minis-

tère de l'intérieur. • Etrangers souffrant d'une pathologie grave. Ils pourront obtenir un titre de séjour d'un an au lieu de trois mois dès lors que le médecin inspecteur départemental de la santé aura estimé qu'ils ont besoin d'un « traitement de longue

● Etudiants à qui un titre de sélour a été préalablement refusé. Les préfets pourront réexaminer leur situation à condition qu'ils soient « regardés comme suivant des études avec des succès si-

Pour les familles étrangères

« constituées de longue date en France », le texte exige simplement « au moins plusieurs années » de séjour. « Lorsqu'il apparaît qu'une famille, quoi qu'en situation irrégulière, est de fait constituée de manière stable en France, indique la circulaire adressée aux préfets, vous pourrez apprécier l'opportunité de l'attribution d'un titre de séjour. Vous tiendrez compte d'un faisceau d'indices pour envisager une régularisation lorsque l'ancienneté du séjour est d'au moins plusieurs années. Les critères suivant devront être pris en compte pour la même période: resssources issues d'une activité régulière, existence d'un domicile, respect des obligations fiscales, scolarisation des en-

La catégorie de « régularisables » la plus incertaine est constituée par les célibataires, ceux que la circulaire appelle les « étrangers sans charge de fa-

vrance d'une carte temporaire de visiteur « aux ascendants isolés matériellement dépendants de leurs enfants résidant régulièrement en France lorsque ces dérniers attestent de ressources et d'un logement leur permettant de prendre effectivement en charge l'ascendant demandeur ». « S'agissant des célibataires sans charge de famille, vous pourrez avoir une appréciation souple du critère de résidence en France, dès lors que l'intéressé a été pendant au moins une période en situation régulière. » L'ancienneté du séjour ne pourra qu'exceptionnellement être «inférieure à sept ans » et l'existence de ressources, d'un domicile et de déclarations fiscales seront prises en compte. En revanche, la mesure ne concerne pas les étudiants qui, « à l'issue de leurs études en France ont en effet vocation à mettre leur compétence au

TK SACE

erin seks, 🍇 🎉

Service Contractors

the De Harry in the

Les propositions présentées mardi 24 juin par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre, ont été bien accueilles par la communauté scientifique. Elle se félicite du rétablissement des postes de chercheurs supprimés en 1997 et de l'effort annoncé des missions des grands ordeurs supprimés en 1997 et de l'effort annoncé ganismes de recherche inquiète.

Devant le conseil d'administramaîtres de conférences. Le plan

PRÉCONISÉE par Claude Allègre la « débureaucratisation » concerne aussi la communauté scientifique. Le ministre l'a confirmé sans ambiguité lors de la présentation de son programme, mardi 24 juin. Il faut « diviser par quatre le nombre des commissions de chercheurs et réduire de moitié le nombre de leurs participants », a affirmé Claude Al-

Complete the Chief damen

The first of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

The second second

Section to Parity

many and comply since the first to the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the propert

foresser i code de la fational te

andere Statistical territorial and a second and a second

Same and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec

**である物理的な事とというが**してなる。

took to be a feet

aine » d'immigration

Poste a table a france, reinante, integrain

Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Contro

Mais le coup de balai ira bien audelà. «Le ministre a demandé aux directeurs des grands organismes de recherche de s'interroger sur les missions précises de leur établissement et d'en préciser les contours », explique Vincent Courtillot, conseiller spécial de Claude Allègre. Certaines de ces institutions sont accusées de trop disperser leurs activités et « doublonner » dans leurs laboratoires des recherches effectuées chez le voisin. Une remise à plat semble donc en préparation et, sur ce point, « aucune question n'est tahoue ». souligne-t-on au cabinet.

De quoi inquiéter les membres de la communauté scientifique. Pourtant, Claude Allègre semble encore bénéficier chez eux d'un relatif « état de grâce ». La gauche a toujours clairement favorisé la recherche qui restera, a-t-il assuré, une priorité budgétaire. Le nouveau ministre est, de surcroît, un scientifique de renommée internaitionale et il a fait ses preuves d'animateur et de gestionnaire à la tête de l'Institut de physique du globe. Il connaît parfaitement les demandes et les inquiétudes de ses anciens collègues et a su les toucher avec un geste symbolique concernant leur préoccupation principale:

tion du CNR5, puis aux directeurs d'organisme, il a annoncé le rétablissement «immédiat» des 133 postes de chercheurs supprimés en 1997 par le précédent gouvernement. Une partie des quelque 500 postes d'ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) supprimés également cette année pourraient être rétablis, « sous réserve d'inven-

Innovation et capital-risque

lancé par Lionel Jospin lors de son précédent passage au ministère de l'éducation nationale, et qui prévoyait le recrutement de 2 000 maîtres de conférences par an pendant dix ans, pourrait être repris, affirme Vincent Courtillot.

A plus long terme, Claude Allègre souhaite favoriser l'entrée des jeunes scientifiques et universi-

« Notre recherche en technologie est aujourd'hui au niveau de notre recherche fondamentale. Mais elle ne diffuse pas assez dans l'industrie », estime Claude Allègre, pour qui il faut « former les jeunes très tôt à l'idée que la technologie doit fabriquer de la richesse ». Un tel état d'esprit devrait, selon lui, engendrer la création d'« entreprises innovantes », et donc d'emplois. A condition de surmonter des obstacles spécifiquement français, comme la difficulté à mobiliser des capi-

« Les Français ont besoin de filets », constate le ministre. Il convient de « créer un capital-risque différent, avec une sorte d'assurance mutuelle ». Il faut aussi décharger les jeunes sociétés de la « paperasserie épouvantable » et de « règles de gestion ridicules lorsqu'elles s'appliquent à des entreprises de trois personnes. Henri Guillaume, ancien président de l'Anvar (Agence nationale de valorisation de la recherche), est chargé d'une étude sur ces sujets.

taire ». Ces premières mesures seront complétées par un effort en faveur des « doctorants » - dont « plus de 10 000 sont actuellement dans la plus grande précarité » - selon un plan en plusieurs étapes. Le recrutement, à court terme, d'un « volant » d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater) devrait être suivi d'une relance de l'emploi scientifique dans les établissements publics - au niveau des chargés de recherche - et à l'université - au niveau des

taires dans l'industrie, grâce à une meilleure synergie entre recherche fondamentale et développement technologique, Il faudra, pour cela, « concentrer les efforts de recherche et les équipements ». « Nous sommes confrontés à une grosse difficulté : le saupoudrage, explique-t-il. La régionalisation a accentué ce phénomène. » Pourtant, si l'on veut créer en France l'équivalent de la « route 128 » – qui, à l'est des Etats-Unis, rassemble plus de 3 000 entreprises high-tech près des villes universitaires de Boston, Cambridge et du fameux Massachusetts Institute of Technology -, « les lieux sont limités. Ce ne peut être que Saciay, Grenoble, ou Toulouse pour le spa-

Ces noces annoncées de la science et de la technologie ne risquent-elles pas d'effrayer les chercheurs, traditionnellement très jaloux, en France, de leur indépendance? Pas forcément, si la liberté de la recherche fondamentale est sauvegardée. A ce sujet, le Syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT) souhaite « une rupture claire » avec la politique des « contrats d'objectifs » imposés aux organismes de recherche publics, notamment à l'Inserm. « La gestion par programmes et contrats engagés par le précédent gouvernement nous pose un problème de fond », renchérit-on au Syndicat national des chercheurs scientifiques (SNCS) qui se réjouit néanmoins des « bonnes intentions » exprimées sur l'emploi.

Des précisions sont aussi attendues sur la volonté exprimée par Claude Allègre de faire appel aux scientifiques de toute l'Europe pour l'évaluation des chercheurs et des laboratoires. Ils craignent que cette mesure n'entraîne une remise en cause des prérogatives du Comité national d'évaluation. « Nous ne faisons aucun procès d'intention au ministre, assure-t-on au SNTRS-CGT. Nous voulons seulement discuter concrètement et, nour l'instant, ses déclarations nous laissent un peu sur notre faim... »

Michel Alberganti et Jean-Paul Dufour

Le directeur général de la Semidep, Alfred Gilder, et son président, M. Bénessiano, ont pris acte de la décision du maire et annoncé leur démission. Bernard Antignac, actuel responsable financier d'une autre SEM de la ville, la RIVP, devrait être nommé directeur de la Semidep, en

Cette annonce est intervenue quelques jours après la conférence de presse donnée, le 12 juin, par la Coordination des amicales de locataires de la Semidep (Cals), qui représente près d'un tiers des loge-

## Jean Tiberi décide de dissoudre la Semidep

Cette société qui gère 6 450 logements est visée par plusieurs enquêtes. Son patrimoine sera négocié d'ici cinq ans

Tiberi, a choisi la méthode douce. Dans une lettre, lue par Hervé Bénessiano, président de la Semidep, devant le conseil d'administration de cette société d'économie mixte (SEM), qui s'est réuni le 17 juin, M. Tiberi a annoncé la prochaine dissolution de cet organisme en charge d'un parc de 6 450 logements à dominante sociale. Cette décision signe la disparition d'une entreprise qui a été, depuis deux ans, un véritable répertoire des dévoiements apparus dans la gestion du patrimoine immobilier parisien (Le Monde du 31 décembre 1996 et du 9-10 mars 1997).

Visée par une procédure judiciaire conduite par le juge parisien Evelyne Picard et un rapport accablant de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, la Semidep est, depuis deux ans, au centre d'une polémique alimentée par la révélation des frasques de ses dirigeants, dont l'ancien président et adjoint aux affaires scolaires de Jacques Chirac, Alain-Michel Grand, et des conditions troubles dans lesquelles étaient passés les marchés de rénovation. Turpitudes aggravées par les comptes de la société qui n'ont cessé de se dégrader, accusant une perte de 3,8 millions de francs en 1995 alors que la Semidep réalisait des bénéfices en 1993.

Par la phime de son maire, la Ville de Paris demande à la Semidep de négocier, dans un délai de trois à cinq ans, la dévolution de son patrimoine. Les logements situés en banlieue. en Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne. devraient être vendus aux communes dans lesquelles ils sont implantés. Quant aux immeubles parisiens du parc de la Semidep, leur gestion serait prise en charge par une on plusieurs SEM munici

#### LOCATAIRES EN COLÈRE

charge de la vente des biens de la

LE MAIRE (RPR) de Paris, Jean mandataires de ces locataires en colère, qui dénoncent le quasi-aban-don des immeubles situés en banlieue, affirment qu'à Pantin et à Stains, en Seine-Saint-Denis, « plus de 1 400 appartements menacent de s'effondrer ». A Presnes, dans le Valde-Mame, « des augmentations de loyers atteignant parfois 170 % du montant sont imposées aux locataires alors que la réhabilitation est incomplète ». En de nombreux endroits, poursuivent les responsables de l'amicale, « ce sont des prestations non effectuées mais facturées aux locataires et des provisions de charges

#### MARCHÉS IRRÉGULIERS

Joints par Le Monde, après l'annonce de Jean Tiberi, les responsables de cette association nous ont indiqué le prochain dépôt de plusieurs plaintes contre la Semidep. «La dissolution de cette société ne doit pas faire oublier que la Ville de Paris laisse l'ensemble des logements situés en banlieue dans un état de délabrement inacceptable. Nous entendons, de plus, récupérer une partie des charges que la Semidep a fait peser sur nous pendant des années pour des dépenses infondées », estime Christian Forcioli, trésorier de la coordination.

La disparition de la Semidep ne signifie en tien la fin de ses démélés avec la justice. Et ce, d'autant moins que l'instruction menée par le juge Picard, dans le cadre de laquelle Alain-Michel Grand et sa principale collaboratrice ont été mis en examen pour « abus de biens sociaux » et «recei», a été étendue aux conditions de passations de certains marchés engagés par la Semidep, en partie sur la base d'un rapport de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) de la Ile-de-Prance.

Les conclusions de ce document indiquent, entre autres, qu'entre 1993 et 1995, l'entreprise d'étanchéité et de plomberie CPS a bénéficié irrégulièrement, sans appel d'offres, de 6,4 millions de francs de travaux. Les conditions d'approvisionnement en fioul des logements de Stains, Pavillons-sous-Bois, du Perreux et de Bondy ont, d'autre part, « presque toutes contourné le règlement intérieur de la société » entre 1994 et 1996. La DGCCRF a joint à son rapport une note, datée du 10 janvier, dans laquelle elle précise que les faits découverts peuvent relever du « délit de favoritisme ».

### Ségolène Royal : « C'est une maman qui vous parle »

IL LUI FALLAIT marquer sa différence et imposer sa personnalité aux côtés de Claude Allègre. Cela n'a pas tardé. Fidèle à son image, Ségolène Royal, la première femme nommée ministre - déléguée - de l'enseignement scolaire, a imposé un changement de style rue de Grenelle. « Il faut revenir à des choses simples. Je serai le ministre des enfants et des adolescents. Tout doit ètre mis au service de cette obsession », a-t-elle précisé devant la presse en présentant les orientations du ministère (Le Monde du 25 juin). Elle aurait pu aussi ajouter celui des « familles et des

Quitte à prendre à rebrousse-poil une administration et des syndicats qu'elle accuse de se protéger « dans des réflexes d'autodéfense », Mª Royal affirme sa présence sur tous les fronts, sur les bancs de la classe comme dans les préaux d'école, à la cantine comme dans les prétoires.

Ses priorités ? La réussite scolaire qui commence à la matemelle et au cours préparatoire: « je n'accepte pas qu'on dise qu'un enfant est un médiocre. Quand on dit à un enfant qu'il est un bon à rien, il finit par le devenir. » Et elle ajoute : « Un enfant qui ne sait pas lire au CP ne passera pas le bac. » Ses cibles préférées ? L'administration technocratique qui impose ses directives : « Les suppressions de classes draconiennes sont inacceptables. Les décisions couperet, c'est fini. »

Pour Ségolène Royal, le pire des fléaux, c'est encore l'exclusion sociale, « la misère qui empêche les enfants de manger à leur faim ». Elle a d'ailleurs annoncé un renforcement des mesures dans les zones d'éducation prioritaire avec la création d'emplois jeunes, mais aussi de médecins, de personnels administratifs..., En clair, l'école n'est plus seulement l'endroit où l'on apprend, on doit aussi pouvoir s'y nountr et se soi-

gner, se cultiver et se divertir. Pour M= Royal, l'école n'appartient pas seulement aux enseignants et aux personnels : « Nous serons aussi à l'écoute des enfants et des familles. » Première démonstration de ce changement d'attitude : le dossier délicat de la pédophilie. « 5'il faut changer la loi, nous le ferons. Il est inadmissible que l'administration fasse des avances pour payer les frais d'avocat d'enseignants pédophiles et ne manifeste aucun signe à l'égard des victimes. » Symboliquement, elle a aussi envoyé une lettre aux six familles des enfants noyés dans le Drac lors d'une sortie scolaire : « Permettez-moi de participer sincèrement à votre peine que je sais immense. C'est une maman qui vous parle et une ministre qui voudrait que de telles choses ne se reproduisent

Michel Delberghe ments gérés par cette SEM. Les

Xavjer BEULIN ... Agricultene dans le Loiret

## La baisse des loyers parisiens semble enrayée

#### Dans l'ensemble de la France, l'offre est pléthorique en petits logements

prix des loyers en province, sur la période 1992-1996, une baisse très sensible sur Paris et la proche banlieue mais qui semble aujourd'hui enrayée: telles sont les deux grandes tendances qui se dégagent de l'observatoire du marché locatif des professionnels de la Fédération nationale de l'immobilier (Fnaim). Ces données annuelles, rendues publiques mercredi 25 juin, ont été collectées par le réseau Fnaim d'agents immobiliers dans trentequatre villes de province ainsi qu'à Paris et en région parisienne. Elles montrent que les niveaux de loyers sont très disparates. Pour le prix d'un studio dans le sixième ou le septième arrondissement de Paris, un ménage peut louer un deuxpièces en région parisienne, un trois-pièce à Lille, Lyon, Strasbourg ou Marseille et un cinq-pièces à

Saint-Etienne. Partout, le marché se caractérise par une offre pléthorique en petites surfaces, studios et deuxpièces, qui représentent deux logements privés sur trois mis en location. En revanche, l'offre est insuffisante en logements de taille familiale de trois pièces et plus, alors que la demande est, pour moitié, centrée sur ce type de logements. « Ce phénomène, commente la Fnaim, s'est accentué avec l'arrivée en masse sur le marché, de loge-

UNE RELATIVE STABILITÉ du ments acquis par de petits investis-rix des loyers en province, sur la seurs dans le cadre des dispositifs se stabilisent, voire accusent une fiscaux d'allègement d'impôts. Ce déséquilibre a pour effet une tendance à la baisse des loyers sur les petites unités, ce qui fragilise la rentabilité attendue par les investis-

> Dans l'ensemble, le prix des loyers est resté plutôt stable en province depuis cinq ans, même si des tensions ont été observées sur certains marchés, souvent des villes universitaires ou bénéficiant de l'implantation d'activités nouvelles. A Grenoble, par exemple (50 francs en moyenne au mêtre carré en 1996), on observe une légère tendance à la hausse des loyers depuis un an, comme à Bordeaux (45 francs au mètre carré), où le prix des grands appartements augmente légèrement, ou encore à Marsellle (48 francs).

A Lille, les prix sont restés stables mais le marché se caractérise par une offre pléthorique en petits logements alors que les biens les plus demandés sont les maisons individuelles. A Nancy, Dijon et Caen, les prix évoluent plutôt à la hausse depuis un an, en raison, selon la Fnaim, de la mise sur le marché d'un parc important de logements locatifs neufs et de résidences étudiantes. A Rennes (54 francs au

baisse dans les résidences étudiantes. «Les propriétaires commencent à comprendre qu'ils doivent entretenir leur patrimoine pour le relouer dans des conditions optimales », notent les professionneis locaux. Enfin, à Rouen (49 francs en moyenne), le marché reste très favorable aux locataires. avec une offre particulièrement abondante qui incite à la baisse des

A Paris, le prix moyen des loyers au mètre carré est demeuré élevé en 1996: de 81 francs dans le dixneuvième arrondissement à 110 francs dans le sixième. Entre 1995 et 1996, le prix moyen s'est stabilisé à 92 francs au mètre carré. Six arrondissements parisiens (les 1", 4", 5", 6", 7" et 8") sont toujours au-dessus de la barre des 100 francs au mètre carré, alors que sept autres sont à moins de 90 francs (10°, 11°, 12°, 13°, 18°, 19°, 20°). Toutefois, comme l'avait déja signalé la Fnaim en 1995, la fourchette des prix parisiens a tendance à se resserrer. Aux deux extrémités de . l'échelle, l'écart entre le prix moyen dans le 6º et dans le 19º arrondissement était de 34 francs au mètre carré il y a cinq ans. Il n'est plus que de 30 francs aujourd'hui.

**CC En préservant** la qualité de l'air en milieu urbain, le citoyen des champs aide le citoyen des villes.??

> Le Diester est un corburant oxygené pour moteurs diesel, fabrique à partir d'huite vegétale. Et le Diester est une énergie rendovelable.

Diester. La ville passe au vert.



## Furiani: la Cour de cassation rejette les pourvois des condamnés

LA CHAMBRE CRIMINELLE de la Cour de cassation a rejeté, mardi 24 juin, les pourvois présentés par cinq des hult personnes condamnées par la cour d'appel de Bastia à la suite de l'effondrement, le 5 mai 1992, d'une tribune du stade de Furiani. Bernard Rossi, directeur de l'agence corse de la société de contrôle technique Socotec. Luc Pilard. président de la commission centrale de la Coupe de France de football, Michel Cagnon, directeur général de la Fédération française de football et Raymond Le Deun, ancien directeur de cabinet du préfet de Haute-Corse, avaient été condamnés à vingt mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende, pour homicides et blessures involontaires. Michel Lorenzi, ancien vice-président du club de Bastia, avait été condamné à dix mois de prison avec sursis et 15 000 francs d'amende

pour fausse attestation et usage. Le 17 juin, l'avocat général avait demandé la cassation de la condamnation de M. Le Deun pour insuffisance de motivation mais la Cour ne l'a pas suivi. Cet aspect de l'arrêt était très attendu par le corps préfectoral dans la mesure où M. Le Deun bénéficiait d'une délégation qui a permis au préfet de Haute-Corse d'être écarté des poursuites. Une seule partie de l'arrêt a été cassée : l'Union fédérale des consommateurs, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable par la cour d'appel, pourra à nouveau présenter ses demandes devant

### HLM de Paris : le parquet général refuse la demande du juge Halphen

LE PARQUET général de la cour d'appel de Paris a indiqué, par écrit, mardi 24 juin, au procureur de Créteil (Val-de-Marne), Michel Barrau, qu'il était défavorable à la délivrance au juge Halphen d'un réquisitoire supplétif permettant de poursuivre le directeur des renseignements généraux, Yves Bertrand, et l'un de ses commissaires, Brigitte Henri, dans l'affaire des HLM de Paris. Le magistrat, qui a reçu anonymement plusieurs « notes blanches » des RG, leur reproche d'avoir fait disparaître les originaux et de lui avoir refusé leur aide lors de son enquête.

Le parquet général conforte ainsi l'analyse du procureur de Créteil, Michel Barrau, qui avait écrit dans un rapport adressé au parquet général, puis, au ministère de la justice, qu'il ne souhaitait pas étendre les investigations du iuge. La ministre de la justice, Elisabeth Guigou, avait indiqué, lundi 23 juin, que conformément aux engagements du gouvernement, elle n'entendait pas donner d'instructions dans ce dossier. « Le procureur général de Paris et le procureur de Créteil doivent prendre leurs responsabilités », a-t-elle déclaré.

■ UNIVERSITÉS: la Fédération nationale des syndicats autonomes de l'enseignement supérieur et de la recherche (FNSAER) a déposé deux recours devant le conseil d'Etat contre l'arrêté général instaurant la réforme des études à l'université élaborée par François Bayrou, ancien ministre de l'éducation. Il conteste un article instaurant l'évaluation des enseignements et des enseignants et réclame de surseoir à l'exécution de la réforme dans l'attente du jugement.

■ Le conseil d'administration du Conseil national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) a rejeté, par 14 voix contre et 13 pour, l'augmentation proposée du ticket de restaurant universitaire qui devait passer de 13,70 francs à 14,10 francs à la prochaine rentrée. Cet avis est consultatif.

## Les responsables d'EDF nient toute responsabilité dans le drame du Drac

A l'époque, aucune obligation d'avertissement ne s'imposait lors d'un lâcher d'eau

Au deuxième jour du procès de la tragédie du Drac, qui avait provoqué la mort, le 4 décembre claré que l'entreprise publique avait respecté d'avertissement ne s'imposait en avail lors d'un

GRENOBLE

de notre correspondante « J'ai le sentiment que mon fils a été tué une deuxième fois. » Au deuxième jour du procès de la tragédie du Drac qui a provoqué, le 4 décembre 1995, la mort de six enfants et d'une accompagnatrice, le père de **PROCES** 

l'une des victimes ne cache pas sa déception. « Les hommes et les femmes qui comparaissent aujourd'hui devant la justice sont tous investis d'une fonction et aucun n'a la dignité de dire : "Oui, on a commis une faute." Je trouve cela lamentable. » EDF, dont trois cadres sont prévenus d'homicides et blessures involontaires – au même titre que l'institutrice, la directrice de l'école, deux fonctionnaires de l'éducation nationale et la ville de Grenoble – n'a pas dérogé à la règle. Son président, Edmond Alphandéry, entendu en qualité de témoin, a déclaré à la barre que l'entreprise publique « avait respecté toutes les obligations qui étaient les siennes » et que ses agents avaient appliqué «toutes les

M. Alphandéry fonde son affirmation sur les résultats de l'enquête interne qu'il a lui-même commandée après le drame, « par respect pour la mémoire des victimes ». Les experts désignés par le juge d'instruction, qui devraient être entendus mercredi par le tribunal, dénoncent pourtant dans leur rapport l'« insuffisance de la réglementation mise en place par EDF en matière de lâchers d'eau » ainsi que « le climat social perturbé »

dans lequel l'opération est interve- de la procédure du coup de senue. EDF aurait ainsi délesté ce jour-ià, non pour des raisons de sécurité, mais pour un motif économique, lié justement à la grève. « Il est vrai que le service était touché par des arrêts de travail et qu'il y avait un problème d'équilibre entre la production et le besoin en énergie au plan national, a concédé Edmond Alphandéry. Mais la manipulation aurait été la même s'îl y avait eu une fonte de neige préma turée. » Le directeur de la centrale de Saint-Georges de Commiers, oc-

lement, le lâcher aurait-îl eu lieu ? » a demandé le président. « Oui, mais il aurait certainement été retardé . » Ce responsable a reconnu que ce jour-là, les consignes en matière de déversement n'avaient pas été appliquées à la lettre. Le débit de l'eau libérée aurait ainsi, d'entrée, atteint 30 mètres cubes par seconde,

au lieu des 25 prévus dans le cadre

cupée à l'époque par des grévistes, a de son côté, déclaré que le lâcher

avait été opéré « pour répondre à la

saturation du barrage plus en aval ».

« Si votre usine avait marché norma-

1995, de six enfants et d'une accompagnatrice, « toutes les obligations qui étaient les monce qui précède toute opération. Cette consigne avait été mise en place à l'initiative de la direction de la centrale, suite à un incident intervenu quelques mois avec le drame qui avait provoqué l'hélitreuillage de deux randonneurs en VTT surpris par la brusque montée

> « Aucun de ceux qui comparaissent n'a la dignité de dire : "Oui, on a commis une faute." Je trouve cela lamentable »

En revanche, aucune obligation d'avertissement en aval de l'ouvrage ne s'imposait à EDF. La seule alerte prévue à l'époque était le cas de rupture du barrage. « Ne pensez-

vous pas qu'un minimum de précaution imposait, avant tout lacher, de vérifier si personne se trouvait sur les lieux? » a tout de même interrogé le président. « Nous avons été audelà de nos obligations » a-t-il reçu comme réponse.

Aujourd'hui, EDF ne se contente plus des panneaux « danger », tels que ceux installés aux abords du Drac avant le drame. Désormais, tout lâcher est précédé d'une information par voie de presse ou d'affiches. Quant au débit du coup de semonce, il a été ramené par arrêté préfectoral à quinze mètres cubes par seconde. Au terme de son audition, le responsable de Saint-Georges de Commiers a paru résumer la pensée de l'entreprise. «Le 4 décembre 1995, aucune personne présente à l'usine, gréviste ou non, ne pouvait imaginer qu'en fin d'aprèsmidi, par temps neigeux, il puisse y avoir vingt-deux enfants, insuffisamment encadrés, qui se promenaient dans le lit du Drac. Cela ne nous a pas traversé l'esprit. »

Nicole Cabret

## M. de Grossouvre aurait versé 500 000 francs pour empêcher la publication de photos de Mazarine

UNE SOMME de 500 000 francs proposait de la publier, a-t-il déclaprovenant des fonds secrets de Matignon aurait été versée à la fin de 1981 par François de Grossouvre, alors conseiller du président Mitterrand, pour empêcher la publication dans l'hebdomadaire d'extrême droite Minute d'une série de photos révélant l'existence de la fille à l'époque cachée de François Mitterrand, Mazarine, et de sa mère. Rocambolesque et budgétairement incorrect, cet épisode est apparu au gré du témoignage apporté, le 18 juin, par un inspecteur de police alors en poste auprès de François de Grossouvre, le vieil ami et conseiller du pré-

Figurant dans la longue liste des personnes victimes des « écoutes » de la cellule dite antiterroriste de l'Elysée, l'inspecteur Gilles Kaehlin a été entendu pour la première fois le 18 juin par le juge d'instruction Jean-Paul Valat. Partie civile dans cette affaire, le policier a illustré le climat de chantage et de paranoïa qu'a fait peser l'existence de Mazarine sur l'entourage du président de la République et qui s'est trouvé à l'origine des dérapages de la cellule élyséenne. Officiellement chargé, entre juin 1981 et mars 1983, de la sécurité de François de Grossouvre, l'inspecteur Kaehlin a en fait été plus particulièrement chargé de la protection de la vie privée du chef de l'Etat. A ce titre, il devait veiller à ce que l'existence de Mazarine ne soit pas rendue publique.

A la fin de 1981, une photo sur laquelle « le Président de la République. Anne Pingeot et Mazarine se tenaient par la main » est parvenue ré au juge. Il y a eu une tractation : Grossouvre verserait 500 000 francs en espèces à Goudeau, directeur de Minute, pour récupérer les négatifs. J'étais présent quand de Grossouvre a remis l'argent. Il ne m'a pas dit d'où venait l'argent, mais il s'agissait de fonds secrets, pas de l'argent personnel de de Grossouvre. Il n'y a pas eu publication. > François de Grossouvre, qui s'est suicidé en 1994 dans son bureau de l'Elysée, n'a jamais fait publiquement état de telles tracta-

ML GOUDEAU « NAVRÉ »

Joint par nos soins mercredi 25 juin, l'ancien directeur de la rédaction de Minute, Jean-Claude Goudeau, a totalement démenti les propos de M. Kaehlin: reconnaissant avoir rencontré à cette époque François de Grossouvre, qu'il considérait comme un « ami ». il assure ne pas avoir disposé du cliché faisant apparaître le président, Mazarine et sa mère, mais uniquement « de photos d'Anne Pingeot et de Mazarine ». Se disant « navré de ne pas avoir touché la somme évoquée », M. Goudeau, aujourd'hui à la retraite, affirme « n'avoir subi aucune intervention de l'Elysée concernant la publication de photos de M= Pingeot » et ne jamais avoir rencontré

Dans son témoignage, l'inspecteur Kaehlin fait état d'une deuxième alerte dont il avait eu vent, avec François de Grossouvre, à la même époque. Celle-ci émanait de l'ancien directeur de l'Idiot à l'inspecteur Kaehlin. « Minute se International, l'écrivain Jean-Edern

Hallier, aujourd'hui décédé. « Début 1982, Hallier a commencé à faire du chantage, a indiqué le policier lors de son audition du 18 juin. Il venait voir François de Grossouvre et moi-même. Il nous disait qu'il savait tout sur Mazarine et qu'il n'en parlerait pas, mais qu'il aimerait bien, pour être remercié, être nommé ambassadeur de France à Rome. Le président de la République a refusé ce chantage. Hallier a commencé à répandre l'information. De Grossouvre m'a dit de ne plus appeler Hallier car il était sur écoute ».

Le secret entretenu autour de Mazarine - dont l'existence n'a été officiellement révélée qu'au moment des obsèques de François Mitterrand – a néammoins été à l'origine de nombreuses écoutes opérées à la demande de la cellule de l'Elysée. Convaincu d'avoir été l'objet d'écoutes clandestines dès 1982, M. Kaehlin apparaît ainsi sous le pseudonyme de « Kilo », sur le fichier informatique Hermès qui a recensé, de 1983 à 1985, les demandes de branchements des lignes téléphoniques que la cellule voulait espionner. Affecté à la police de l'air et des frontières de l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin, en 1984 et 1986. M. Kaehlin avait en fait loué son appartement, en son absence, à un journaliste alors membre de la rédaction de Libération, Gilles Millet, auteur d'une enquête sur la cellule élyséenne. Comme l'a indiqué notre confrère dans son édition du 21 juin, c'est donc Gilles Millet qui était la cibie principale des écoutes placées par la cellule sur la ligne du policier.

Erich Inciyan

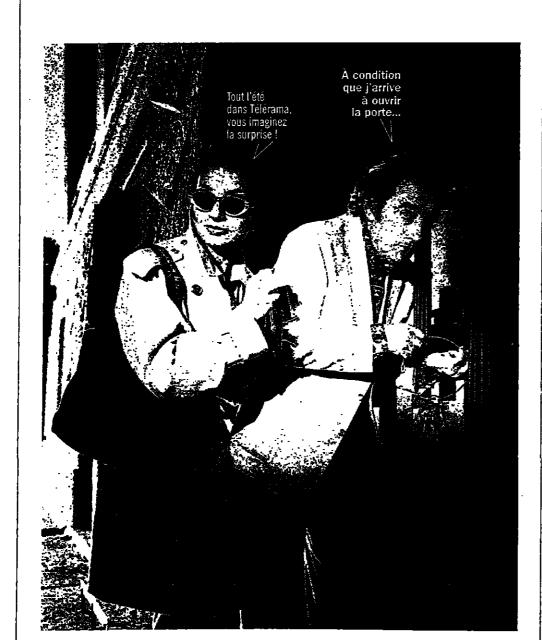

Tout l'été, ne manquez pas le grand roman-photo réalisé par Télérama.

L'Énigme du fétiche noir - avec Richard Bohringer. Ludmila Mikael, Roland Bertin, Jean-Claude Dreyfus, Guy Bedos, Jean Benguigul, Michael Lonsdale, Roland Blanche, Jean-Pierre Darroussin et Romane Bohringer, Photographies de Xavier Lambours sur un scénario d'Olivier Cena. Amour, aventure et suspense dans Télérama tout l'été.

## Le pilier du Quinze de France abusait de poudre de perlimpinpin

correspondance

Michel Crémachi, ancien pilier de l'équipe de France de rugby (il a été, entre 1982 et 1984, onze fois sélectionné dans le Quinze tricolore), et Jean-Yves Seguin, conseiller municipal de Pau (Pyrénées-Atlantiques) et président national de la Fédération française des carnavals et festivités, pensaient que la poudre magique d'un sorcier du Bénin, prétendument à même de transformer du papier noir en billets de 100 dollars, allait faire d'eux des millionnaires. En août dernier, accablés par les dettes, les deux compères avaient décidé de se rendre en Afrique pour le rencontrer.

Ne reculant devant aucune dépense pour acqué rir ce trésor, ils affrètent un jet privé et débarquent à Cotonou. Après quelques recherches, ils finissent par trouver leur homme qui les accueille à bras ouverts et leur fait la démonstration de sa trouvaille. Là, sous leur regard émerveillé, la rame de papier noir qu'il badigeonne de poudre magique se transforme en billets verts. Certains d'avoir décroché le gros lot, Michel Crémachi et Jean-Yves Seguin rentrent en France avec une valise pleine de coupures vierges que leur a « généreusement » don-

Question d'atmosphère sans doute, le « miracle »

ne se reproduit pas. Ils ont beau enduire plusieurs fois le papier, les dollars n'apparaissent pas. Pensant que le produit s'est altéré ou qu'il manque un ingrédient dans sa composition, ils prennent contact avec la filière européenne du sorcier.

LES AMIS DU SORCIER

lls vont en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en Suisse où ils achètent encore, à prix d'or, des kilos de poudre auprès d'amis du sorcier. Las : le papier noir ne vire toujours pas au vert. Ils finissent par comprendre qu'ils ont été victimes d'une arnaque, d'une illusion qui leur a coûté 400 000 francs qu'ils s'étaient fait prêter par des amis.

Pour « se refaire », Michel Crémachi et Jean-Yves Seguin décident alors de partir à la chasse au « pigeon ». Ils n'auront pas le temps de refourguer leur papier noir et leur poudre de perlimpinpin. Informés de leur dessein, les gendarmes de la section de recherche de Pau les ont interpellés, jeudi 19 juin-Ils ont été mis en examen pour « association de malfaiteurs » et placés sous contrôle judiciaire par Thierry Pons, juge d'instruction à Pau. Jean-Yves Seguin a démissionné de ses fonctions de conseiller

Guillaume Atchouel

1.104



## 's d'EDF nient ans le drame du Drac

rem de simposeit lors plun lêther dieau The second second and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second seco TO BE STOLD TO CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTROL OF THE CONTRO WINDS THE STREET

- - 3 T\*\* - 1222

. . .

FAMILIA DE CEUX DOS ACTION ASSETT TO à dance de cre

THE BUTE TO TOWN THE RESIDENCE OF SHIPPING SHIPPING

Section 18 to the second

 $(x_1,x_2,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n) \in \mathcal{A}$ 

tropic protection of the con-

1980 - 1 2. G. G.

العمائميا البوالع فأعاليون

 $\| a_{j+1}^{-1} (-\frac{1}{2}) - \sum_{i \in \mathcal{N}_{p,k}} \| a_{j+1}^{-1} (-\frac{1}{2}) \|_{2} \leq \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right)$ 

**建设的专家人,是是4型是人** 

14 pt 1

3-47-4 av 1111

personal area of the

Section 18 Section 18

promotes to the second

engine som til

and a second

Sugar Spraware Car

 $(i,j) \in \xi_{i+1}(i+1)^{\perp}$ 

14 m - 1 page - 2 m - 2 m - 2 m - 2 m

garja di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan di kacamatan

general to

Control of the Control

கத்தை சி. தி.சே.சே.ச

The second second second

The strains

uvre aurait versé 500 000 francs a publication de photos de Mazarie

## RÉGIONS

ENVIRONNEMENT Gaz de VEILLE DU SECOND TOUR DES ÉLEC-Landes, à proximité du gisement de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). • A LA

France (GDF) dispose de plusieurs
sites de stockage de gaz dans les
d'Alain Juppé a autorisé l'extension de l'un de ces sites, celui de Lussagnet, dont la capacité pourrait être

portée de 1,6 milliard à 2,4 milliards de mètres cubes. En outre, GDF voudrait créer un autre site, d'une capacité de stockage de 6,25 milliards de mètres cubes. • LES OPPOSANTS A

CE PROJET, au premier rang desquels Henri Emmanuelli (PS), président du conseil général, mettent en avant les risques écologiques d'une implanta**6** UN RAPPORT EN INSTANCE DE PU-BLICATION souligne la réalité de ces risques. GDF se dit prêt à prendre des précautions, mais ne veut pas re-

## Alerte au gaz dans le département des Landes

GDF veut augmenter de façon considérable ses capacités de stockage. Selon un rapport, les risques sont réels. Le président du conseil général, Henri Emmanuelli (PS), est à la pointe du combat contre l'entreprise, accusée de se comporter en « puissance coloniale ».

Trois sites très proches

MONT-DE-MARSAN

·de notre envoyé spécial In extremis, à la veille du second tour des élections législatives, Alain Juppé a signé, le 31 mai, un certain nombre de décrets. L'un d'eux autorise l'augmentation de la capacité de stockage souterrain de gaz à Lussagnet, dans l'est du département des Landes, entre les stations thermales d'Eugénie-les-Bains et de Barbotan (Gers).

Le site de Lussagnet est opérationnel depuis 1958, soit un an après l'ouverture du gisement de Lacq. Le volume de gaz injecté dans les couches poreuses entre l'eau et un couvercle d'argile a été porté par paliers à 1,6 milliard de mètres cubes. Il n'y a jamais eu ni dégradation biologique de l'eau ni contamination de la nappe par le gaz. Rien n'a jamais été relevé de fâcheux. Tout au plus une variation du niveau de l'eau de la nappe souterraine autour de Geaune, dans le sud du département. Un problème a néanmoins été signalé depuis peu; quelques bâtiments, et notamment une ancienne chapelle, se fissurent à Barbotan. Les causes n'en sont pas encore clairement établies.

Un second site de stockage de 1,6 milliard de mètres cubes a ensuite été mis en service à Izaute, à une dizaine de kilomètres à l'est. Sa capacité a été doublée en 1990 après une longue partie de bras de fer entre les collectivités locales, soutenues par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, et le ministère de l'industrie. Le Conseil d'Etat a tranché en faveur-Landes, on ne s'est pas découragé pour autant : ie « non » reste unanime contre le projet d'augmentation de la capacité de stockage de Lussagnet, qu'Elf voudrait faire passer à 2,4 milliards de mêtres cubės.

L'autorisation du gouvernement un premier temps, Corinne Lepage rer au Conseil d'Etat.

avait demandé au ministre de l'in- mentent leurs chances de repousdustrie de différer sa signature en attendant un examen complet du dossier, elle avait fait savoir fin mai, dans un courrier au président du conseil général, Henri Emmanuelli, que « les prescriptions techniques pour la surveillance et les suivis à effectuer » ayant été précisées, il était « désormais possible d'envisager la signature de l'auto-

risation ». Fureur d'Henri Emmanuelli: « Nous sommes à l'endroit du monde où il y a le plus de sources thermales. L'eau est notre seule richesse, souligne-t-il. D'un côté, il y a des polytechniciens qui disent être sûrs de leurs modèles mathématiques. De l'autre, des géologues qui ne peuvent garantir s'il y aura ou non des dégats. Ma responsabilité, dans le doute, c'est de m'abstenir et de lutter contre un lobbying infer-

Le problème de Lussagnet ne. s'arrête pas là. Un dossier en cache un autre. S'ils gagnent sur Lussagnet, les Landais savent qu'ils aug-

#### Futur péage sur la RN 10

Avant de quitter Matignon, Alain Juppé a signé un deuxième décret, publié au Journal officiel du 31 mai, qui porte sur la mise aux normes autoroutières de la RN 10 dans le département des Landes. La mise en deux fois deux voies ayant été largement financée par les collectivités locales, notamment le département, les élus souhai-Landais et le classement en route nationale de la voie qui devra être construite nour doubler la future autoroute. La déclaration d'utilité publique avait été rédigée en ce sens. Or le décret retient le principe d'une ser un projet qui les inquiète infiniment plus. GDF a trouvé à Siougos, toujours dans les Landes, un anticlinal, c'est-à-dire un pli du terrain sur des roches poreuses, oui permettrait un stockage de 6,25 milliards de mètres cubes.

#### **OUFLOUES RISQUES**

L'étude d'impact a révélé quelques risques : ces couches de roches poreuses sont infiniment plus difficiles à connaître que les sables aquifères. Elles peuvent provoquer, sous la pression du gaz, l'expulsion de l'eau la plus précieuse, celle des couches profondes, vers les rivières ou la mer. Il existe des risques de désordres sur les captages existants - notamment ceux des stations thermales - et de modification de la chimie de l'eau sous l'influence du gaz. Fort de ses expériences de Lussagnet et d'Izaute, le BRGM avait demandé la mise en place, à l'avance, d'un réseau de suivi pour permettre une expérimentation

progressive et, éventuellement, un arrêt total à la moindre difficulté. Le département, qui a refusé de partir à l'aveugle sur un dossier aussi lourd, a fait sienne la position du BRGM. Ces inquiétudes sont confirmées

par le professeur Maurice Mattauer, spécialiste mondial des structures géologiques montagneuses à l'université de Montpellier, saisi comme consultant extérieur par le département : « Les gens de GDF n'ont pas pris assez en compte la grande complexité du site. Les données de base sont insuffisantes pour une bonne modélisation et il est évident qu'il y a d'énormes risques de connexion avec d'autres sites. Le stockage pourrait durer environ vingt ans, mais ses effets se faire sentir beaucoup plus tard. On n'a pas le droit de prendre un tel risque avec ce qui est probablement la plus grand réserve d'eau thermale du monde. »

Dans son étude d'impact, Gaz de France se contente de considérations très évasives, de conditionnels rassurants : les effets de pression « devraient rapidement s'amortir », même si une « modification du débit naturel des sources ou, de façon moins perceptible, des rivières » est envisageable. Il est en revanche question « d'éléments favorables pour l'impact qui n'ont pas été évalués » et d'un comité de suivi, en cas d'apparition de « signaux

discordants », après la mise en

fonction du site. Un autre rapport a été demandé en octobre 1996 par Franck Borotra, ministre de l'industrie, à des représentants des ministères de l'industrie, de l'environnement et de la santé, sous la direction de Dominique Petit, ingénieur genéral des Mines et président du comité de suivi du stockage souterrain d'Izaute. Ses conclusions n'ont pas encore été rendues publiques, mais on sait qu'il constate lui aussi que la modélisation a été faite à partir de données insuffi-

r PRIS POUR DES INDIENS »

vraie grandeur.

santes. Il préconise un test en

A la surprise des élus landais, qui s'attendaient à une commission taillée sur mesure, ce dernier rapport va donc dans le sens des conclusions du professeur Mattauer. Il n'est pas pour autant pris pour un désaven par GDF : « Nous allons compléter le dispositif de suivi, mettre en place plusieurs puits plus rapprochés du site pour voir dès la première année si les conséauences de l'injection progressive de gaz sont adaptées à notre modèle », indique Jean-Luc Colonna, servoirs souterrains. « Le surcoût sera sensible, mais, compte tenu de l'importance du projet, il n'y a pas à

L'avis du préfet pourrait intervenir en automne, celui du Conseil national supérieur d'hygiène publique et des mines avant la fin de l'année. GDF espère ainsi obtenir une autorisation en 1998. Dans le meilleur des cas, les premières injections de gaz ne pourraient intervenir avant quatre ou cinq ans. a Pour nous, c'est clair, il fout que ce soit le plus tôt possible. »

Il restera, si GDF obtient toutes les autorisations, à composer avec ces Landais qui, selon Henri Emmanuelli, ont eu le sentiment d'être « pris pour des Indiens » et refusent un risque écologique important - un tel réservoir représente le potentiel d'une centrale nucléaire - sans avoir l'assurance d'un contrôle immédiat et d'un arrêt possible. Les enjeux économiques sont considérables dans cette région où le thermalisme, directement concerné, pèse plus de 10 000 emplois.

Cela vaut bien quelques précautions et, fait-on valoir localement, quelques efforts. Par exemple de l'énergie gratuite ou à tarif préférentiel pour les industriels locaux ou susceptibles de s'installer. On aurait été sensible à ce petit geste dans une région productrice d'énergie, largement exportatrice, mais qui n'a guère pu s'en servir à son profit. Henri Emmanuelli sera peut-être plus à l'aise auprès de Dominique Strauss-Kahn et de Christian Pierret, tous deux socialistes, que de Jeur prédécesseur à l'industrie, Frank Borotra (RPR), pour les persuader que GDF se comporte dans les Landes en pression du président du conseil général.

Pierre Cherruau

#### concession, et donc d'un péage. sortant n'a guère surpris. Si, dans M. Emmanuelli compte en réfé-\* STATION THERMALE G STOCKAGE DE GAZ EXISTANT G EN PROJET

LANDES

#### CHAMBÉRY de notre correspondant

A la suite d'une plainte de la Ligue savoisienne, mouvement indépendantiste créé fin 1994, un historien et un journaliste du Dauphiné libéré comparaîtront jeudi 26 juin devant le tribunal de grande instance de Chambéry. Patrice Abeille, dirigeant de la Ligue, reclame 20 000 francs de dommages et intérêts. Il leur reproche, pour l'un d'avoir tenu, pour l'autre reproduit, des propos jugés diffamatoires dans un article du quotidien régional, le 28 avril 1996 : André Paliuel-Guillard, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Chambéry, qualifiait de « révisionnistes » les thèses de la Ligue, estimant que ses militants, en développant des arguments « sécessionnistes et xénophobes », avaient tendance à se comporter « comme des guérilleros

La Ligue savoisienne, qui revendique 3 000 adhérents, milite pour la constitution d'un Etat indépendant, en invoquant la « caducité » du traité de Turin du 24 mars 1860 conclu entre Napoléon III et le roi de Sardaigne, Victor-Emmanuel II, qui rattachaît l'ancien duché de Savoie à la France. Elle considère que plu-

sieurs clauses n'ont pas été respectées par la Fance et prend régulièrement pour cible dans Le Patriote savoisien, son journal interne, les spécialistes de l'histoire de la Savoie qui contestent ses affirmations.

La Ligue savoisienne, falsifie-t-elle l'Histoire?

Professeur honoraire de l'université de Genève et spécialiste de la Savoie du XIXº siècle, Paul Guichonnet est ainsi qualifié de « chantre stipendié de l'annexion » et fait l'objet d'attaques incessantes, tout comme André Palluel-Guillard. Mais la Ligue ne se contente pas de polémiquer et poursuit ces enseignants pour « diffamation et mensonges ». Une plainte déposée au pénal contre Paul Guichonnet ayant été jugée irrecevable par la cour d'appel de Chambéry, c'est une action au civil, en dommages et intérêts qui est engagée contre André Palluel-Guillard. Scandalisés par les pratiques de la Ligue, de nombreux enseianants et étudiants d'histoire de Savoie et de Haute-Savoie ont décidé de se mobiliser pour le soutenir.

« La Ligue savoisienne réécrit l'histoire de la Savoie pour fabriquer de toutes pièces un passé qui n'a jamais existé. Faute de pouvoir rapporter un argumentaire solide à son entreprise de désinformation historique, elle en est réduite à poursuivre devant les tribunaux », peut-on ainsi lire dans une pétition qui a recueilli 1 700 signatures, dont celle de quelques personnalités parisiennes comme Mona Ozouf, directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Azéma, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, ou encore Jean Tulard et Jean Nicolas, enseignants à Paris-VII.

Cette mobilisation met plutôt mal à l'aise les responsables de la Ligue, qui compte également de nombreux sympathisants dans les sociétés savantes locales et doit une bonne partie de son succès à ses conférences sur l'histoire de la Savoie. Patrice Abeille y voit une manipulation du RPR orchestrée par Michel Barnier, président du conseil général de Savoie et ancien ministre : il y a quelques mois, il n'avait pas hésité à qualifier les fondateurs du mouvement indépendantiste de « fumistes ». « Pareille affirmation est ridicule. Comme de nombreux enseignants, j'ai toujours voté à gauche. On ne peut pas laisser dire et écrire n'importe quoi », rectifie Nicolas Greslou, professeur d'histoire du lycée Vaugelas de Chambéry, à l'origine de la pétition.

### Midi-Pyrénées: 12 % des ménages en situation de précarité

SELON LES DIRECTIONS RÉGIONALES DE L'INSEE, des affaires sanitaires et sociales (DRASS) et des caisses d'allocations familiales (CAF). on recense 35 487 allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI). 31 543 allocations aux adultes handicapés (AAH) et 4 975 allocations de parents isolés (API) dans les huit principales agglomérations de la région Midi-Pyrénées. Ces minima sociaux concernent 12,3 % des ménages, soit deux points de plus que la moyenne nationale. Les auteurs de l'étude relèvent que 76 000 allocataires vivent dans la précarité financière, sous un seuil minimum de 2 700 F mensuels par « unité de consommation » (soit 4 590 F pour un couple). 22 800 allocataires supplémentaires vivent « aux franges de la précarité », avec un revenu supérieur de seulement 10 % à ce seuil. Cette première étude menée en Midi-Pyrénées ne prend pas en compte les aides non distribuées par la CAF (minimum vieillesse, allocations chômage, mutualité agricole). (Corresp.)

■ SEINE-SAINT-DENIS : les habitants de Pavillons-sous-Bois se sont prononcés par référendum, dimanche 22 juin, pour un projet réduisant l'urbanisation de la ville, même si seulement un tiers des électeurs s'est déplacé. 93,93 % des votants ont exprimé un « oui » au projet proposé par le maire (RPR), Philippe Dallier, qui prévoit de réviser le projet d'aménagement d'une ZAC de 2 000 personnes. Pavillons-sous-Bois compte aujourd hui 17 500 habitants.

■ GARD. La commission d'enquête sur le projet de laboratoire souterrain d'enfouissement des déchets nucléaires de Chuscian, près de Bagnols-sur-Cèze, a rendu un avis favorable à son installation. Cet avis intervient après le vote favorable de 20 des 27 communes concernées et du Conseil général. Le Conseil régional du Languedoc-Roussillon s'y est opposé « par solidarité avec les viticulteurs des Côtes-du-Rhône » (Le Monde du 18 février).

La ville passe au vert. Club des Villes Diester. 12, avenue George V. 75008 Paris



# Cousteau, commandeur des océans

tit écran, qu'il sut admirabiement exploiter, le « commandant Cousteau» était devenu familier au monde entier. Tous les téléspectateurs connaissaient sa mince silhouette noire, son visage émacié au profil d'aigle, souvent coiffé d'un petit bonnet rouge qui lui donnait l<sup>†</sup>air d'un lutin facétieux. Avec son navire la Calypso, qu'il a mené sur toutes les mers du monde, il formait un couple historique, indissociable, dont les aventures, périodiquement, enrichissaient le patrimoine national et international. Chaque périple, chaque péripétie vécue, chaque merveille découverte, tout était conté par le menu au public, devenu à la fois son confident et son

L'explorateur des profondeurs cachées ne gardait rien pour lui. Il sut partager avec le plus grand nombre ses deux passions : la mer et les

Né le 11 juin 1910 à Saint-André de Cubzac, près de Bordeaux, élevé à Marseille, dont il connaissait toutes les calanques, le petit Jacques-Yves Cousteau a très tôt vécu les tribulations du voyage. Son père, avocat lié à un milliardaire américain qui l'emmenait dans ses pérégrinations touristiques, installa même sa famille pendant un an à New York, en 1920, obligeant son fils à apprendre l'anglais. Le commandant sut s'en souvenir, pour son plus grand profit... Après ses études au collège Stanislas de Paris, Il entre à l'école navale de Brest, dont il sortira deuxième en 1933. La mer, certes, l'attire, mais il ignore les profondeurs sous-marines. Il songe plutôt à l'aviation, qui vit alors ses grandes heures. A sa sortie de l'Ecole d'aviation maritime, un accident de voiture bouleverse ses plans. Pour réduire ses fractures multiples, il se remet à la natation. Un jour de 1936, à Toulon, son ami Philippe Tailliez lui prête des lunettes utilisées par les pêcheurs de perles philippins. C'est l'éblouissement. La Méditerranée est alors une mer propre, riche d'une faune et d'une flore exceptionnelles. L'ingénieur et officier de marine découvre d'un seul coup « la jungle sous-marine » et les joies de la plongée. « Le plongeur, s'îl cesse de nager, reste entre deux eaux comme

un archange », note-t-il. Avec Tailliez et un autre ami, Frédéric Dumas, il se met à explorer fébrilement les calanques, se livrant à la pêche sous-marine et, aussi, à des prises de vues, grâce à une caméra 9.5 mm disposée « dans un bocal à fruits ». Filmer sous l'eau sans pouvoir plonger n'est guère commode. mais quel moyen de faire autrement, à moins de revêtir la lourde et encombrante tenue de scaphandrier? On se contente donc d'un masque et d'un tube, en restant à la

N 1937, l'enseigne de vais-seau Cousteau épouse Si-mone Melchior, fille et petite-fille d'amiral, élevée au Japon. Une vie bourgeoise s'annonce, mais la guerre survient. Cousteau, en service sur le Dupleix, rentre à Toulon et occupe ses loisirs de garnison par des activités sous-marines - il filme les récifs - et d'autres, plus périlleuses : déguisé en officier italien, il se glisse à l'état-major de Sète et photographie des documents secrets. A la différence de beaucoup de ses collègues de la Royale, Cousteau penche d'emblée pour la Résistance, animé par un sentiment antiallemand conçu dès l'enfance. On le laisse se livrer à ce qu'on croit une innocente passion: l'exploration sous-marine. Deux courts métrages émergeront de cette période : Par 18 mètres de fond (1942) et Epaves

Mais l'expérience déterminante pour la carrière de Cousteau aura lieu en 1943 lorsque, pour la première fois, le jeune officier de marine teste un appareil de plongée mis au point avec l'ingénieur Emile Gagnan. Du fait des restrictions de l'Occupation, ce dernier avait inventé un détendeur pour alimenter en gaz le carburateur des moteurs à gazogène. Cousteau, impatient de se libérer des contraintes respiratoires en plongée, a l'idée d'appli-



Jacques-Yves Cousteau est mort le 25 juin dans sa 88º année. Cet infatigable explorateur sillonna les mers pendant plus de quarante ans à bord de la « Calypso ». Contestés par les scientifiques, ses livres et surtout ses films - dont « Le Monde du silence », Palme d'or à Cannes en 1956 - lui valurent une popularité mondiale.

quer l'appareillage de Gagnan à des commandant. Sa première cambouteilles d'air comprimé. Le sca-phandre autonome, esquissé avantguerre par Yves Le Prieur, est inventé. Le brevet de l'Aqua-Lung (poumon aquatique, en anglais) est aussitot déposé par le tandem Cousteau-Gagnan. Fabriqué en série à partir de 1946 par L'Air liquide, cet Aqua-Lung va faire la fortune du

Mais celui-ci ne se contente pas d'encaisser des royalties. Il plonge et replonge à la recherche d'épaves, d'abord celles des navires coulés par la guerre, en service commandé de la marine, puis celles léguées par l'Antiquité. L'ingénieur-cinéaste devient archéologue amateur. En 1947, Cousteau atteint la profondeur de 100 mètres, ce qui constitue un record. Il utilise alors un vieux navire allemand rebaptisé l'Ingénieur-Elie-Monnier et travaille pour le service hydrographique de la marine, touiours à Toulon.

Mais Cousteau, lui, veut faire de l'océanographie, pas de l'hydrographie. Il prend un congé d'un an pour se mettre à la recherche d'un navire. Grâce à un lord anglais, Sir Guinness, il achète en 1950 un ancien dragueur de mines britannique en souffrance à Malte, la Calypso. Il faut deux ans aux chantiers d'Antibes pour le transformer en navire océanographique. Désormais, Cousteau a « son » navire et prend donc tout naturellement le titre de page à bord de sa Calypso, qui

pagne, financée par la National Geographic Society, le conduit en mer Rouge, Cousteau plonge, filme, écrit. Il tient son journal ponctuellement, notant les moindres détails. C'est ce matériau qu'il utilisera pour écrire, en collaboration avec Frédéric Dumas, Le Monde du silence. Le livre, publié à New York en 1953 (en anglais), connaît un succès foudroyant aux Etats-Unis. Traduit peu après en français, puis dans toutes les langues, il atteint le tirage fabuleux de cina millions d'exemplaires ! Cousteau se lance alors dans la verengloutit ses droits d'auteur. Après le scaphandre autonome, Cousteau se lance dans la « soucoupe plongeante ». Il veut prouver que l'homme peut travailler sous la mer, car celle-ci recèle des richesses insoupçonnées, à commencer par le pétrole. En 1959, sa soucoupe atteint la profondeur de 300 mètres, puis 400 mètres l'année suivante, en rade de Villefranche (Alpes-Mari-

En 1960, le commandant Cousteau fait scandale en protestant contre l'immersion de fitts de déchets radioactifs en Méditerranée.

« Le plongeur, s'il cesse de nager, reste entre deux eaux comme un archange »

sion filmée de son best seller avec Le militant écologiste pointe son l'aide de cinéastes professionnels comme Louis Malle. Et c'est le film Le Monde du silence qui reçoit la Palme d'or à Cannes, en 1956.

Cousteau est riche. Il peut prendre son indépendance totale. Il démissionne donc de la marine, avec son grade de capitaine de corvette, et se lance dans l'océanographie tous azimuts - géologie, géophysique, biologie, zoologie, archéologie, écologie. Chaque année, il choisit un thème de campagne et part avec un nouvel équinez, qu'il a long! Et les projets s'accumulent. En 1962, c'est Diogène, « la maison sous la mer », immergée près de Marseille, puis l'île flottante, ancrée près de Nice. L'année suivante, c'est Précontinent-II en mer Rouge: des plongeurs passent quatre semaines par 10 mètres de fond, allant « travailler » jusqu'à 70 mètres. Cousteau en tire un nouveau long métrage, Le Monde sans soleil. Il enchaîne avec Précontinent-III, au large du cap Ferrat : six plongeurs, baptisés « océanautes », vivent à 110 mètres sous la mer en

d'hélium. En 1966, Cousteau décroche un fabuleux contrat : la chaîne américaine de télévision ABC lui commande douze émissions d'une heure, payées chacune 400 000 dollars. L'entretien de la Cahypso est assuré! Comme le répète sans ambages le « pacha » : « Je fais de la science payée par le cinéma. » Cette indépendance financière,

alliée à un caractère parfois difficile. lui permet de se brouiller avec le Cnexo (Centre national d'exploration des océans, devenu depuis l'Ifremer). Il réclamera même à cet organisme 10 millions de francs de dommages et intérêts pour contrat rompu. Il a moins de problèmes avec l'Institut océanographique de Monaco, qu'il dirige de 1957 à 1988. Peu lui importe, d'ailleurs. Son

contrat avec ABC hi permet d'organiser expédition sur expédition, librement. Il se lance même dans l'exploration de l'eau douce du lac Titicaca, en 1968, l'année même où sort aux Etats-Unis sa première émission de la série. Il explorera ainsi l'Antarctique, le Saint-Laurent, le Mississippi, l'Amazonie, ne négligeant aucun sujet, même purement « terrien ». Les chercheurs patentés, agacés par ce touche-à-tout qui se pique de science, lui reprochent sa « démagogie », voire son « mercantilisme ». Il n'en a cure, et explique que c'est pour la bonne cause :. l'écologie, dont il devient un porteparole presque officiel dans les années 80. C'est tout juste si on ne le pousse pas à l'élection présidentielle de 1981, tant il est « popu-

Mais il préfère revenir à la mer et se lance dans de nouveaux projets comme l'Argyronète et l'Alcyone, le bateau à vent qui, après un échec dans la tempête, fait une entrée triomphale à New York en 1985. Le président Reagan lui remet la médaille de la Liberté pour sa « contribution à la science » (Kennedy, en 1961, lui avait remis la médaille d'or de la National Geographic Society). Le gouvernement français, en financant le projet Alcyone, lui apporte fiques kii chipotent toujours. Cousteau s'en moquait d'autant plus qu'il est élu à l'Académie française

Alors qu'on imagine terminée la carrière du commandant, glorieux septuagénaire, celle-ci repart de plus belle lorsqu'il fait la connaissance d'une hôtesse de l'air. Francine, qui va lui donner deux nouveaux enfants. Du coup, l'académicien se prend de passion pour les générations futures. Au sommet de Rio, en 1992, il lance une pétition pour elles et se fait surnommer «Captain Planet» par la presse internationale. Il figure dans des instances comme le Conseil pour le droit des générations futures, patronné par l'Elysée de François Mitterrand ou le Haut-Comité pour le développement durable, sous l'égide de l'ONU.

ES dernières années vont être assombries par une nouvelle brouille avec son fils Jean-Michel, alors vice-président de l'association américaine Cousteau Society. La déconfiture du parc océanique Cousteau, aux Halles de Paris, avait déjà tendu les relations entre le père et le fils. Mais le commandant ne supporte pas que son fils utilise le sonnel. Or Jean-Michel se présente aux Etats-Unis comme « un savant écologiste de renommée internationale », et se lance dans le tourisme haut de gamme en région Pacifique avec des « Cousteau Resorts » qui ne doivent rien à l'entreprise du père.

Pour bien montrer qu'il ne làche pas la rampe, il pousse encore ses fameux « coups de gueule », notamment contre la reprise du surgénérateur Superphénix, qu'il appelle « sous-Phénix », puis contre la reprise des essais nucléaires décidée par le président Chirac. «On n'assure pas la défense d'un pays en faisant péter des bombes sous terre », fulmine-t-il en démissionnant du Conseil pour le droit des générations futures.

En 1994, il emménage son équipé dans de nouveaux locaux, rue de l'Amiral-d'Estaing (16 arrondissement de Paris) et dresse les plans de nouvelles expéditions. Les équipes Cousteau descendent le Mékong et préparent déjà l'exploration du Yang-Tsé, du Brahmapoutre et de la Sibérie. Pendant ce temps, le vieux marm maugure des chaires universitaires à sa marque, l'« écotechnie », une discipline nouvelle mélant écologie, économie et technologies de pointe. Toujours cette obsession de l'avenir, qu'il faut préparer avec les melleures techniques disponibles, selon la formule à la mode.

Lorsque son navire fétiche, la Calypso, coule dans le port de Singapour, le jour de la mort de François Mitterrand - le 8 janvier 1996 -, le commandant Cousteau lance une souscription pour accélérer l'achèvement de la Calypso II, son nouveau grand projet. Comme si rien n'avait pu l'abattre. Ni la mort accidentelle de son fils Philippe en juin 1979. Ni les échecs professionnels (le sous-marin Argyronète, l'arc des Halles). Ni la brouille avec son aîné. Ni le naufrage du symbole historique de ses expéditions à travers . le monde.

Faisant visiter les locaux parisiens de son équipe, en 1996, il montrait fièrement ses équipements dernier cri et précisait qu'il se branchait tous les jours sur la chaîne américaine CNN. « Les médias gouvernent le monde, il faut en être », disait-il. l'œil allumé de gourmandise. Par médias, il entendait bien sûr la télévision. Avec son équipe, il en était devenu l'un des maîtres.

# Des relations chan



nukizuns

Le Illonde

Le Monde LA POPULATION

grandes surfaces

EN POCHE

Se Monde

LA RUSSI

grandes surfaces

Monde

t mort le 25 juin orateur sillonna ante ans à bord ues, ses livres et ice », Palme d'or larité mondiale.

7 W + 1 - 11 - 1 - 1

13000000000

And the second

1000

## Des relations chaotiques avec les scientifiques

Le commandant Cousteau avait engagé des travaux sur la plongée de longue durée. Mais c'est surtout par ses films, dont l'originalité et la beauté des images lui ont valu la célébrité, qu'il a servi la recherche océanographique

JACQUES-YVES COUSTEAU a seul (en fin de séjour) les longs paen le mérite incontestable de populariser l'océan. Ce qui a, sans nul doute, contribué au développement rapide que la recherche océanographique a connu, partout dans le monde, depuis la seconde guerre

En 1950, après avoir acheté et transformé l'ancien dragueur de mines la Calypso, il crée les Campagnes océanographiques françaises (COF), la première des sociétés du futur groupe Cousteau qui, pour la plupart, seront établies sous le régime juridique des associations loi de 1901. De 1954 à 1965, dans le cadre d'une convention passée entre Jacques-Yves Cousteau et le CNRS, la Calypso a été utilisée par toute une série d'équipes d'océanographes francais qui ont pu ainsi faire d'excellents travaux, malgré le manque de navires de recherche français.

Une deuxième société, l'Office français de recherches sous-marines (OFRS), est créée en 1953 suivie, en 1968, du Centre d'études marines avancées (CEMA) pour s'occuper de plongées et d'engins sous-marins. Dès le début des années 60, en effet, Jacques-Yves Cousteau pense à la plongée de longue durée. Il imagine de faire vivre des hommes dans des « maisons sous la mer », habitats fixes, immergés, en équipression interne avec le milieu sous-marin où ils sont installés, afin de limiter à un liers de décompression que doivent effectuer les plongeurs au retour à partir d'une certaine profondeur. Mais il n'est pas le seul à avoir

cette idée. Du 6 au 10 septembre 1962, l'Américain Edwin Link fait vivre pendant vingt-quatre heures un homme à la profondeur de 60 mètres devant Toulon et le ramène à la surface après soixantesept heures de décompression. Cette première précède de huit jours l'expérience Précontinent-I de Cousteau, au cours de laquelle deux hommes vivront dans une chambre cylindrique baptisée Diogène, à la profondeur de 10,5 mètres, également devant Tou-

Parallèlement, des expériences de physiologie de la plongée sont menées au CEMA sous la direction du professeur Jacques Chouteau, sur des animaux dans la plupart des cas. Mais elles ne sont pas souvent poursuivies en mer. Au cours de Précontinent-II, qui se déroule en mer Rouge en 1963, avec le concours financier d'Elf-Erap - et pendant laquelle est tournée une grande partie du film Le Monde sons soleil-, les appareils destinés aux études de physiologie de la plongée humaine ne sont même pas sortis des caisses...

A partir de 1954, l'Etat accorde des crédits importants à l'équipe Cousteau sous forme de contrats passés avec divers organismes pu-

blics. En décembre 1968, le Centre national pour l'exploitation des oceans (Cnexo) et l'Institut français du pétrole (IFP) lancent le projet Argyronète conçu par Jacques-Yves Cousteau. Il s'agit d'un sous-marin de 250 à 300 tonnes fait de deux coques étanches.

En mer Rouge en 1963, au cours de Précontinent-li, les appareils ne sont même pas sortis des caisses

Dans la première, maintenue à la pression atmosphérique normale, doivent prendre place six personnes (pilotes et observateurs); la seconde, où la pression peut être amenée à celle du fond (jusqu'à la profondeur de 400 mètres), doit accueillir six plongeurs pouvant sortir par un sas pour travailler sur des installations sous-marines et revenir commencer leur décompression à l'abri. Doté d'une bonne autonomie, l'Argyronète doit pouvoir parcourir plusieurs centaines de kilo-

L'idée est séduisante, surtout avec le développement, foudroyant à l'époque, de l'exploitation du pétrole offshore. Mais elle est prématurée : il manque alors - et il manque toujours - la source d'énergie capable de fonctionner en plongée pendant longtemps pour assurer la propulsion de l'engin et le fonctionnement des installations de bord. Estimé à 20 millions de francs en 1968, le coût de l'Argyronète atteint 44 millions en 1971. Le ministère du développement industriel et scientifique décide alors d'abandonner le projet. Pour des raison financières, bien sûr, mais aussi parce que l'engin - à la fois trop grand et trop petit - ne répond pas aux besoins du travail sous-marin envisageables alors à moyen terme. Onze ans plus tard, l'Argyronète est repris par le Cnexo (devenu Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, Ifremer, en 1984) et par la Comex. Rebaptisé Saga (sous-marin d'assistance à grande autonomie), largement modifié par rapport au projet initial, il fait des

essais à partir de 1987. En même temps que l'Argyronète, le CEMA a, lui aussi, de graves ennuis qui suscitent des rapports de la Cour des comptes. Au cours de l'hiver 1971-1972, le professeur Chouteau démissionne, une partie du personnel l'imite ou est licenciée. Au 31 décembre 1971, le passit est de 12 millions de francs malgré

des contrats, passés pour la plupart avec des organismes publics. En octobre 1972, les installations du CEMA sont rachetées par Cocéan.

Dans d'autres domaines moins scientifiques ou technologies, en revanche, les activités de Cousteau se portent fort bien. Les films commandés en 1966 par la chaîne américaine ABC sont projetés par les télévisions de nombreux pays. L'originalité et la beauté des images - souvent assorties de commentaires approximatifs - leur vaut un succès qui est encore amplifié par l'Encyclopédie Cousteau, illustrée des photos des films, par de nombreux albums, bandes dessinées, etc. En 1974, Jacques-Yves Consteau crée aux Etats-Unis la Constean Society, une fondation qui se répand bientôt dans le monde entier et recueille des sommes très importantes grâce à ses dizaines de milliers de membres. Il peut ainsi faire construire, en 1985, un deuxième bateau, l'Alcyone, mû par l'énergie éolienne, puis la Calypso IL

A cause - peut-être - de sa démesure, en dépit de ses échecs et de ses exagérations, Jacques-Yves Cousteau laisse le souvenir d'un pionnier qui a révélé au public le monde de l'océan. Selon la formule d'un océanographe américain, il a été un merveilleux « agent de publi-

Yvonne Rebeyrol

### 50 livres, 9 films

Le commandant Cousteau est l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, dont une vingtaine pour la jeunesse, et de deux encyclopédies : Le Monde des océans (1974, rééd. 1987, 20 volumes) et Planète océan (1983-1985, 24 vohmes, rééd. 26 volumes).

Son premier film documentaire. Le Monde du silence (1955). Palme d'or au Festival de Cannes soleil (1963, Oscar du meilleur docomentaire en 1965), du Poisson rouge (1958, Prix du meilleur court métrage à Cannes en 1960) et de Voyage au bout du monde (1975). Pour la télévision, il a réalisé L'Odvssée sous-marine de l'équipe Cousteau (1967-1981, 48 épisodes), Cousteau au Mississippi (1982), Cousteau au Canada (1982), L'Equipe Cousteau en Amazonie (1984) et A la redécouverte du monde (39 épisodes).









## Patrice Pomey, directeur de recherche au CNRS « Il préférait les belles images à la rigueur »

« Comment un archéologue spécialiste des épaves antiques tel que vous juge-t-il l'apport du commandant Cousteau?

- Il a conçu un certain nombre d'instruments d'intervention sous-marine qui nous sont extrêmement utiles et, surtout, a montré que l'on pouvait utiliser le scaphandre autonome pour grand mérite. Cette démonstration a été menée de manière spectaculaire sur l'épave du Grand-Coneloué, un site antique très intéressant qu'il a fouillé au large de Marseille dans les années 50. Malheureusement, en l'absence de toute méthode de fouille, il n'avait pas vu qu'il s'agissait, en fait, de deux épaves superposées, naufragées à près d'un siècle d'écart.

» Les archéologues (qui, à l'époque, n'avaient pas mis le nez sous l'eau) s'en sont aperçus plus tard, lors de nouvelles fouilles menées en raison de l'incohérence des découvertes de Cous-

- Vous mettez donc en doute ses compétences scientifiques?

- Pas sur ce point. Tout le monde aurait pu faire ce genre d'erreur à l'époque. Mais le Grand-Congloué fut la seule véritable fouille archéologique menée par Cousteau et son équipe. Par la suite, il s'est contenté d'aller fil-

» J'ai pu le voir travailler sur la Madrague-de-Giens, un superbe navire chargé d'amphores, un chantier dont l'étais responsable en 1977. Il nous a appelé un soir, le lendemain matin. la Calypso était sur place et l'équipe a tourné en une seule journée des images qui furent ensuite diffusées par toutes les télévisions du monde. - Que pensez-vous de ses films sur l'ar-

chéologie sous-marine ? - Le problème dans ce genre d'entreprise, c'est que les épaves les plus célèbres et les plus intéressantes sont rarement spectaculaires. Cousteau avait résolu le problème à sa ma-

nière. Il « bidonnait », comme disent les journalistes, préférant les belles images à la rigueur. C'est ainsi que son film sur le Grand-Congloué montre des vues du Titan, une autre épave qui se trouve au large de l'île du Levant, spectaculaire et très caractéristique par son tumulus d'amphores d'un type différent de celles du

» Il a aussi présenté, dans un autre film, une épave apparemment imaginaire, qu'il situait au large d'Agde, probablement reconstituée à partir d'objets déposés sur le fond.

» Ces réserves faites, il faut néanmoins reconnaître que l'image que Cousteau a su leur donner auprès du public mondial a été largement bénéfique pour l'archéologie sous-marine et toutes les disciplines scientifiques liées à

> Propos recueillis par Jean-Paul Dufour

### Mécènes, fabuleux contrats et réseaux de soutien

« commandant » a parfaitement mené sa barque. « Dans la vie, il y a trois fluides vitaux, disait-il, l'eau, l'air et l'argent. Il faut se servir des trois. » Il a parfaitement su appliquer ce principe, grâce notamment à la société L'Air liquide, où travaillait son beau-père.

Son premier coup de génie a été de déposer le brevet du scaphandre autonome mis au point avec l'ingénieur Gagnan, de L'Air liquide. Ce brevet Cousteau-Gagnan va ku pro-

Le vieil homme et la mer

Saint-André-de-Cubzac (Gironde).

Enudes au collège Stanislas, puis à

Officier de marine de 1930 à 1956.

● Fondateur du Groupe d'études et

océanographiques françaises (1950) et du Centre d'études marines

● A partir de 1952, commande la

Calypso. ● En 1956, Le Monde du silence,

réalisé avec Louis Malle, reçoit la

Palme d'or au Festival de Cannes.

● De 1966 à 1988, secrétaire général

pour l'exploration scientifique de la

● 1973 : création, aux Etats-Unis, de

la Cousteau Society, puis, en France,

■ Le 24 novembre 1988, élection à

de la Commission internationale

● De 1957 à 1988, directeur du

Musée océanographique de

de la Fondation Cousteau.

l'Académie française.

de recherches océanographiques

Co-inventeur du scaphandre

autonome Coustean-Gagnan.

(1946), des Campagnes

avancées (1952).

Мопасо.

Méditerranée.

● Naissance le 11 juin 1910, à

l'Ecole navale.

EN BON NAVIGATEUR, le curer pendant cinquante ans une autre entreprise prospère du rente bien utile pour financer ses expéditions. D'autant que, lorsque le brevet tombe dans le domaine public, il continue à toucher une rente du holding Aqualung (450 millions de francs de chiffre d'affaires). Aquaiung international, qui deviendra Spirotechnique, est la filiale de L'Air liquide qui fabrique tous les matériels de plongée (100 millions de chiffre d'affaires). La «Spiro» a son équivalent aux Etats-Unis sous le nom d'US Divers,

groupe.

L'autre coup de génie est d'avoir trouvé un mécène pour acheter et équiper la Calypso et d'avoir démissionné de la marine pour se lancer dans l'exploration sous-marine. d'abord sous contrat avec de grandes entreprises (notamment pétrolières), puis avec des sociétés américaines de production télévisée. Pour produire Le Monde du silence, il s'était associé avec Louis Malle, un des héritiers de la famille

Requins associés. Après sa rupture avec le Cnexo, il signe avec la compagnie américaine de télévision ABC un contrat pour douze films en dix ans (1967-1977), qui lui rapporte 4 200 000 dollars.

**ENCYCLOPÉDIES ET BD** 

En 1982, il change de financier et passe contrat avec Ted Turner, le futur patron de CNN, qui conserve aujourd'hui l'exclusivité de la distribution des films de Cousteau aux

### Jacques-Yves et Pierre-Antoine

faires et leurs mystères, Bernard Violet a enquêté sur Cousteau, l'homme secret. Car le commandant, homme public s'il en fut, cultivait le



mystère sur sa vie privée et le passé, qui, selon ses propres termes, ne l'intéressait pas. Bernard Violet

BIBLIOGRAPHIE s'est donc attaché à lever certains coins du voile, en particulier sur les années 40, où tout s'est joué pour Cousteau. Il se trouve en effet que son frère

aîné, Pierre-Antoine, est journaliste à je suis partout, ancien quotidien royaliste passé au fascisme le plus virulent. Il succédera même en 1943 à Robert Brasillach au poste de rédacteur en chef. Il sera donc condamné à mort pour collaboration active et longuement détenu avant d'être finalement gracié. Jacques-Yves a dû prendre en charge les enfants de Pierre-Antoine durant sa détention, et la pré-

JOURNALISTE attiré par les af-aires et leurs mystères, Bernard l'a naturellement porté à la discrétion sur sa vie privée.

Bernard Violet avance une deuxième raison qui explique la discrétion du futur océanographe. Pendant la guerre, il appartenait au deuxième bureau français et se livrait donc au renseignement. Il avait ainsi participé en 1941 à l'espionnage de la garnison italienne basée à Sète. Il sera décoré de la Légion d'honneur en 1946 pour avoir, selon le Journal officiel, « rendu, dans des circonstances particulièrement périlleuses, d'éminents

Cousteau agent double? Bernard Violet est tenté de le croire. à considérer les bonnes relations que l'officier de marine entretient avec les autorités officielles de Vichy et, même, pour projeter ses films à Paris, avec l'occupant allemand.

Il note que « c'est bien en décembre 1942 que l'explorateur cinéaste crée sa propre maison de production, denommée Films 318 p., 120 F.

scientifiques J.-Y. Cousteau, dont le siège social est dans l'appartement parisien de son père. » Il relate aussi la projection, le 10 avril 1943, devant un parterre d'officiers allemands réunis au palais de Chaillot pour une manifestation intitulée Internationaler Kultur Film, de son premier court-métrage, Par dix-huit mètres de fond. Un film encensé le lendemain dans le suis partout sous la plume de Lucien Rebatet, l'un des plus ardents collaboration-

Le dernier secret de Cousteau sera sa double vie familiale avec Francine Trip, ancienne hôtesse de l'air, tandis que sa femme, née Simone Melchior, surnommée « la Bergère », garde la maison, c'est-àdire la Calypso. Il l'épousera officiellement en 1991, après la mort de la Bergère, alors que les enfants qu'elle lui a donnés entrent dans l'adolescence.

★ Cousteau, une biographie, de Bernard Violet, Fayard (1993),

Béghin, et avait fondé en 1955 Les Etats-Unis. Les droits d'exploitation en France et dans le reste du monde ont été vendus à la Banque Worms, qui détient désormais tout le stock (dix-huit films de cinéma, dont quatre longs métrages; une bonne

centaine de films de télévision). Cousteau a aussi publié une cinquantaine d'ouvrages écrits (presque tous en collaboration), dont une encyclopédie en vingt volumes sur le monde de la mer, diffusée en kiosque sous forme de fascicules à partir de 1973, et une autre, en vingt-quatre volumes, à partir de 1984 (Planète Océan). En 1985 a été lancée une série de douze albums de bandes dessinées.

Le troisième coup de génie a été de créer des réseaux de soutien à son action. D'abord aux Etats-Unis. avec The Cousteau Society, association à but non lucratif qui rassemble aujourd'hui plus de 200 000 adhérents, puis en France, avec la Fondation Cousteau, devenue Equipe Cousteau en 1992, et qui revendique 80 000 adhérents. Par leurs cotisations, ces associations aident au financement des très coûteuses expéditions menées à travers le monde par les équipes Cousteau.

L'argent ainsi récolté est en effet dépensé pour l'entretien des navires et le tournage des films, Pour hii-même, Cousteau s'est toujours contenté de sa solde d'officier de marine, puis de son salaire de directeur du Musée océanographique de Monaco, Mais « Captain Planet » a beaucoup puisé dans les caisses pour ses incessants déplacements - en avion - et ses communications - en direct - à travers le monde. La défense de la planète n'a pas de prix.



## Réflexion faite, oui au quinquennat

Suite de la première page

Les Français - nous dit-on - alment la cohabitation. On les comprend : exaspérés par un jeu politique fondé sur un manichéisme étranger à la vie sociale, ils aspirent, même s'ils n'y croient pas vraiment, à ce que des dirigeants contraints de vivre ensemble - le terme même de cohabitation est symptomatique soient obligés d'unir leurs efforts pour agir dans le même sens. Ce serait beau si c'était vrai; mais c'est faux. La qualité des cohabitants n'est pas en cause: Jacques Chirac et Lionel Jospin abordent celle qui leur est imposée avec une dignité et une modération qui les honorent; mais chacun porte en lui une vision de l'avenir de notre pays distincte de celle de l'autre, et s'ils insistent tant pour dire que, vis-à-vis de l'étranger, la France parlera d'une seule voix, c'est bien parce que le risque de discordance existe.

A chaque cohabitation, de bons esprits viennent nous expliquer que nous allons enfin pouvoir appliquer réellement la Constitution, notamment le premier alinéa de son article 20 aux termes duquel « le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Rien n'est plus inexact, car ce texte est un anachronisme contraire à l'esprit de la Constitution telle qu'elle a été modifiée en 1962. A quoi servirait-il d'élire un président au suffrage direct si ce n'était pas pour qu'il détermine la politique de la nation? C'est bien ce qu'attendent les Français qui, dans les périodes d'incertitude, se tournent vers lui et demandent: « Mais pourquoi se tait-il ? Il faut qu'il parle et dise où il entend nous

En vérité, nous n'avons pas tiré les conséquences constitutionnelles de la modification du mode d'élection du chef de l'Etat : Il faudrait réviser les articles 5 et 20, afin de dire, au premier que le président de la République « détermine la politique de la nation et assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics », car cette fonction d'arbitrage doit susbister en cas de 
crise et, au second, que « le gouvernement conduit la politique de 
la nation ».

La nouvelle cohabitation risque d'être, pour nos institutions, une épreuve plus délicate que les deux précédentes pour la raison excellemment exposée par le doyen Georges Vedel que 5+2 ce n'est pas la même chose que 2+5 (Le Monde du 23 avril). La période

commencée en avril 1986 a été émaillée d'affrontements sévères, escarmouches préliminaires à la véritable bataille dont chacun savait qu'elle aurait lieu au printemps de 1988, si bien que cet épisode mouvementé n'a été que l'anticipation, un peu longue, de la campagne présidentielle. La deuxième cohabitation fut marquée par les efforts pathétiques d'un homme malade concentrant ses ultimes forces à tenter d'achever son second mandat et l'œuvre européenne à laquelle il souhaitait attacher son nom. La lutte ne se situait pas entre le chef de l'Etat et celui du gouvernement, mais au sein de la famille politique de ce dernier.

La situation actuelle est bien différente: la cohabitation commence deux ans à peine après l'élection présidentielle et associe – si l'on peut dire – les deux finalistes de 1995. Le président de la République n'est qu'au début de son mandat. Son autorité politique est atteinte, mais sa légitimité est encore neuve.

En vérité, nous n'avons pas tiré les conséquences constitutionnelles de la modification du mode d'élection du chef de l'Etat

Car, au-delà des imprévisibles péripéties auxquelles elle donnera lieu, cette troisième cohabitation semble ne pouvoir évoluer que dans deux directions, la dégénérescence du pouvoir présidentiel ou la crise ponctuée par un nouvel appel au peuple. Notre hisexemple de la première hypothèse : les lois constitutionnelles de 1875 donnaient au chef de l'Etat des pouvoirs étendus, tombés en quenouille à la suite de l'échec de Mac-Mahon, consécutif, précisément, à une tentative de dissolution ratée.

A partir de là était enclenché le mécanisme qui conduisit à installer à l'Elysée des politiciens estimables mais dénués d'envergure, à préférer Deschanel à Clemenceau, à contraindre Millerand à démissionner, pour aboutir à Lebrun, incapable d'incarner la permanence de la patrie dans les pé-

rils de la défaite. Quoique personne ne la souhaite, la seconde hypothèse est vraisem-blable: tôt ou tard, président de la République et premier ministre entreront en conflit sur un sujet essentiel à l'avenir du pays, chacun étant persuadé de posséder la vérité et chacun en détenant effectivement une partie. On peut penser que la solution viendra d'une élection législative ou présidentielle, voire par les deux. L'équilibre sera rétabli, mais au prix d'une perte de temps et de substance, à un moment où – n'en doutons pas - nos dirigeants auraient eu mieux à faire qu'à chercher une solution institutionnelle à leurs différends politiques.

On peut donc craindre qu'une cohabitation commencée deux ans après une élection présidentielle ne trouve d'issue que dans un cantonnement du président dans un rôle qui ne correspond plus à son mode d'élection ou dans un affrontement institutionnel, voire dans les deux, car une confrontation suivie d'un nouvel échec présidentiel ramènerait le président de la Ve République au

rôle de celui de la IIIº ou de la IVº.

Cette constatation doit conduire le constitutionnaliste soucieux de l'avenir des institutions à proposer une solution qui, même si elle ne le supprime pas, s'efforce de réduire un tel risque. Or, celle-ci ne peut procéder que de l'évidence arithmétique qui veut que, le président de la République étant élu pour sept ans et les députés pour cinq, chaque mandat présidentiel contiendra, hors toute dissolution, au moins une élection législative générale avec, à chaque fois, un risque de discordance entre les deux majorités. Après ses deux élections, François Mitterrand a trouvé une Assemblée nationale hostile et n'avait pas d'autre choix que dissoudre, même si cela lui a été, à tort, reproché en 1988; ce faisant. il a du, à chaque fois, affronter une élection législative au bout de cinq ans, à un moment où les difficultés du pouvoir ont nourzi les désillusions de l'opinion, et, par deux fois, il les a perdues.

Pouvant s'appuyer sur une majorité non seulement confortable mais pléthorique, Jacques Chirac soudre et n'a fait que suivre l'exemple du général de Gauile en 1965, de Georges Pompidou en 1969 et de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. S'il avait dissous, il se serait retrouvé face au risque dont François Mitterrand a fait les frais à deux reprises. Il paraissait donc prudent d'attendre le terme de la législature et il n'était pas illégitime de l'avancer un peu pour tenter de profiter d'un moment supposé favorable. La suite a montré combien le pari était hasardeux : mais, je suis d'autant plus à l'aise pour écrire aujourd'hui que cette décision

n'était pas illogique qu'il est notoire que je ne l'approuvals pas, à un moment où, le résultat n'étant pas encore connu, ceux qui la critiquaient étaient encore peu nombreux.

Cela étant, nous ne pouvons pas durablement vivre avec un système qui contraint le chef de l'Etat au dilemme de jouer périodiquement le sort des institutions à pile ou face ou à accepter d'être privé d'une part de ses pouvoirs au minimum deux ans sur sept. La solution ne peut venir que de la coıncidence des deux elections, donc de celle de la durée des deux mandats, donc de la réduction à cinq ans de celui du président de la République.

Tôt ou tard, président de la République et premier ministre entreront en conflit sur un sujet essentiel à l'avenir du pays

Certes, le décès d'un président, hypothèse déjà rencontrée une is et qui aurait pu se produire une seconde, ou une majorité qui se désagrège peuvent conduire à une élection présidentielle ou à des législatives anticipées et donc rompre le synchronisme; mais il sera toujours possible de le rétablir, par exemple par une dissolution suivant l'élection présidentielle ou par une démission du président qui se représenterait à la suite d'une dissolution qu'il aurait hii-même provoquée. En sens inverse, si les mandats conservent des durées différentes, la synchronisation ne se produira que tous les trente-cinq ans, c'est-àdire un peu moins de trois fois par D'autre part, l'expérience

montre qu'un septennat est trop court pour imprimer sa marque dans l'Histoire : le général de Gaulle et François Mitterrand l'ont senti et en ont été, chacun à torze ans, c'est trop long. Entre les deux, dix ans, c'est-à-dire un quinquennat renouvelé apparaît comme un bon moven terme. Cette considération politique, alliée aux arguments constitutionnels exposés ci-dessus, conduit l'auteur de ces lignes - qui n'y était guère favorable - à se demander si la réduction à cinq ans du mandat présidentiel n'est pas le meilleur moyen d'assurer la pérennité de la Constitution de 1958. Au moins la question vaut-elle d'être posée.

Pierre Mazeaud

## Encore un effort, monsieur Hue

par Jean Kéhayan

OUR avoir écrit, en 1978, que l'Union soviétique n'était pas un pays socialiste, que le bilan du socialisme à l'Est était globalement négatif et, m'appuyant sur les déclarations de Georges Marchais depuis Moscou à l'ouverture des Jeux olympiques, que le secrétaire général du PCF obéissait à Leonid Brejnev, J'ai été exchu de ce parti par décision du comité central. Rien que de très banal si cette décision, avant laquelle l'intéressé n'a pas pu s'expliquer, n'avait engendré des conséquences encore vérifiables à ce jour

Nous sommes en province, à Marseille précisément, où rien ne se fait comme ailleurs. La Marseillaise, quotidien contrôlé par le Parti communiste, prépare pour l'opinion mon exclusion dans un famenx article dont je passe les détails ignominieux, sous le titre « Kéhayan racole pour Mitterrand et fait concurrence à Minute ».

on imagine les développements.

Mais peu importe. L'important, c'est que, journaliste à l'époque dans la presse crypto-communiste, j'ai été moralement obligé de démissionner de mon poste. Il m'était en effet difficile de travaller avec des gens qui changeaient de trottoir en me croisant, qui crachaient par terre devant moi, qui proféraient au téléphone des menaces de mort contre moi, ma femme et mes enfants.

Coutumier des mœurs soviétiques, je résistais à ces intimidations en remerciant le ciel de ne vivre ni à Moscou ni à Pragne, où l'on m'aurait coupé le téléphone, prié de déménager tout en chassant mes enfants de l'école.

Conséquence de mon exclusion : en 1981, lorsque je me mis en quête d'un emploi, je rencontrai la PDG de Radio-France sur les conseils du président de la Répuvait rien pour moi, car « les embauches de la sensibilité communiste passaient par le filtre de Pierre Juquin ». Gaston Defferre voulut m'aider à travailler à RMC mais, à l'issue d'un conseil des ministres, Charles Fiterman le convainquit de n'en rien faire. Dans L'Humanité, cela s'appelait des «interdictions professionnelles » quand il s'agissait de citoyens de la République démocratique aliemande écartés pour raisons politiques.

A l'époque, ni Georges Séguy, ni Georges Marchais, ni Henri Krasucki n'accusèrent réception de mes courriers où je demandais à pouvoir m'expliquer. J'étais naîf: les responsables de deuxième zone qui me reçurent me dirent que tout ce que mon épouse et moi écrivions sur l'Union soviétique était vrai, mais que notre tort était de ne pas tenir compte de «la tradition du mensonge dans le mouvement ouvrier français». A l'époque, personne n'imaginait que le pays du socialisme réel sombrerait dans le cloaque préparé par le soviétisme et qui nous étonne chaque jour un peu plus.

Le PCF osera-t-il organiser un congrès extraordinaire, pour mettre à plat son allégeance au communisme soviétique ?

Il est donc difficile d'imaginer que le PCF de M. Hue se fasse une virginité par quelques déclarations larmoyantes sur les blessures vécues par les exclus. Ce parti oserat-il organiser un congrès extraordinaire pour mettre à plat son allégeance au communisme soviétique? De petites déclarations dominicales ne suffront pas à un parti désormais de gouvernement pour effacer soixante-dix ans d'un passé qui permettent à Jean-Marie Le Pen d'évoquer le Goulag chaque fois qu'on lui parle d'Auschwitz.

En ce qui me concerne, le nave encore les interdictions professionnelles: les employeurs de droite me soupconnent d'être communiste, et les employeurs de suspect. Vingt ans après mon exclusion! Si, voulant rompre avec les pratiques de Georges Marchais, Robert Hue souhaite des explications, je me tiens à sa disposition dans une période où le PCF peut faire capoter le gouvernement de Lionel Jospin s'il continue à jouer la carte du maximalisme revendicatif. On saura alors si ce parti qui a fait tant de mal aux individus et à la France est sincère dans sa volouté de prendre en compte le réel.

Jean Kéhayan est journaliste et essayiste.

The pur Liene

and emplois ou

## 7 ou 5? 7 puis 5!

par Alain Brouillet

A querelle sur la longueur du mandat présidentiel vient de rebondir. M. Jospin, dans sa
déclaration de politique générale,
le 19 juin, devant l'Assemblée nationale, a proposé que « les mandats électifs soient harmonisés sur
une base de cinq ans ». La représentation nationale et l'ensemble
des Français devront, comme il
est probable, d'ici à 2002 choisir
entre septennat et quinquennat.

On doit remarquer, à ce sujet, qu'une donnée essentielle du débat est, la plupart du temps, occultée par la classe politique. Les citoyens ne sont pas opposés par principe au septennat. Il fait partie de l'héritage constitutionnel des IIIe et IVe Républiques, et n'est pas contesté à ce titre. Ce qui fait problème, c'est la possibilité de conjuguer deux mandats de sept ans. Le droit pour un président de la République de briguer un second mandat n'étant pas en cause, faut-il donc réduire à cinq ans la durée du mandat présidentiel, en dépit de l'attachement des Français au principe du septen-

Cette contradiction peut être résolue aisément par une innovation constitutionnelle: l'institution d'un mandat présidentiel à durée variable, combinant septennat et quinquennat. Deux formules peuvent être proposées: ou le « soit sept ans, soit cinq ans », ou bien le « une fois sept ans, une fois cinq ans ». Dans la première hypothèse, il serait demandé aux électeurs, lors du scrutin présidentiel, de fixer, par leurs suffrages, la durée des fonctions du chef de l'Etat. Il suffirait pour cela de cocher, sur le bulletin de vote, une case correspondant à un mandat de sept ans, ou une autre qui se rapporterait à un mandat de cinq ans. Ce système peut avoir un inconvénient: la durée du mandat du chef de l'Etat pourrait être le résultat du choix d'une minorité de Français. Un tel facteur aurait certainement une incidence sur la légitimité du candidat élu.

La seule formule de nature à concilier le respect de la tradition constitutionnelle et la nécessité d'une réforme

Un autre système, moins subjectif dans son principe et plus mécanique dans son application, pourrait être adopté: l'alternance d'un mandat de sept ans et d'un mandat de cinq ans. Au terme d'un septennat, un président de la République ne serait, le cas échéant, réélu que pour cinq ans. Cette règle s'appliquerait-elle au seul président sortant ou à tous les candidats? Il serait préférable de prévoir une succession rigoureuse de mandats de sept ans et de cinq ans. Un mandat de cinq ans suivrait automatiquement un mandat de sept ans, et viceversa. Ainsi, le terme des fonctions présidentielles ne dépendrait pas de l'accomplissement d'un premier mandat, les candidats étant placés dans une situation de parfaite égalité devant le suffrage électoral.

La durée effective du mandat présidentiel ne deviendrait pas, par ailleurs, un enjeu de la compétition électorale, ce qui serait infiniment regrettable. Un candidat à la présidence de la République serait donc investi d'un premier mandat de cinq ans, s'il venait à triompher d'un candidat ayant déjà exercé un mandat de sept ans.

Sept ans, cinq ans, sept ans, cinq ans...! Tel serait désormais le rythme des échéances présidentielles. Seule une telle formule serait de nature à concilier le respect de la tradition constitutionnelle et la nécessité d'une réforme.

d'un mandat de cent ans et d'un mandat de cinq ans. Au terme serrétaire de la Cour internationale d'un sertennat, un président de la de justice de la Hore

AU COURRIER DU « MONDE »

L'HOMME ET LA MACHINE Un lecteur du Monde voit dans la défaite de Kasparov contre Deeper Blue une « dépoétisation » du jeu d'échecs, théâtre de la victoire d'un « simple mécanisme logique » contre la « créativité » (Le Monde daté 1ª -2 juin). Cette description me semble superficielle. Deeper Blue n'est pas seulement une calculatrice, un monstrueux hardware, capable d'explorer 200 millions de situations par seconde. La machine, certes dépourvue d'« idées » (au sens humain), sait aussi évaluer ces avenirs possibles en vue de maximiser son intérêt. Cela lui a été permis au travers d'un programme écrit par l'équipe d'IBM renforcée de champions.

Dans l'autre camp, si Rasparov est un exemple remarquable de l'intelligence et de la créativité humaine, il a aussi les défauts de son espèce : fatigue, oubli, émotivité, etc. Or, contrairement à d'autres compétitions, la partie d'échecs de haut niveau ne tolère pas un instant d'égarement. Oui, la supérionité de la machine sur l'homme (si tant est qu'il soit raisonnable de les comparer) aux échecs, prévue depuis de longues années, est en train de s'installer irrémédiable-

ment.

(...) Dépoétisé aux yeux de certains, le jeu d'échecs n'a pourtant pas été défioré. Le mystère reste entier. Les machines les plus puissantes ne peuvent répondre aux grandes questions comme « Quel est le meilleur premier coup? » Elles se contentent de jouer moins

Nicolas Giffard, Paris FRAUDE EN ALGÉRIE

Vous parlez de fraude à grande échelle dans le cas des élections en Algérie: c'est la France qui a ouvert la voie... il y a cinquante ans! A la suite de la création de l'Assemblée algérienne, en 1947, qui tentait de donner vaguement voix au chapitre aux musulmans, il y eut des élections, au début de 1948, organisées par le gouverneur général, le socialiste Naegelen. La frande fut générale et les représentants nationalistes furent presque tous éliminés. L'expression « élections à la Naegelen » s'est perpétuée en Algérie. Pendant combien de temps va-t-on parler des « élections à la Zeroual »? Quand arrêtera-t-on de se moquer de ce peuple courageux

et qui a tant souffert ? M. Durand, Grenoble (Isère)

IMPARTIALITÉ MENACÉE La gauche a gagné. Le Monde peut se réjouir ainsi du succès de la famille politique qu'il a soutenue sans restriction durant toute la campagne. Il s'agit maintenant pour lui d'agir pour que ce succès solt durable. Tout sera donc mis en ceuvre dès à présent dans ce sens, au détriment peut-être de ce qui a fait jusqu'ici la force et la raison d'être du journal, son impartialité, même si elle a toujours été relative. Avalisés desormais, les paris risqués sur l'économie, qu'aucun pays d'Europe, socialiste ou non, n'ose plus inscrire à son programme. Passées quasiment sous silence, les incompatibilités congénitales avec un Parti communiste viscéralement inchangé, quoi qu'on veuille nous

faire croire. Traitée sur le mode mineur, la situation des entreprises, dont on sait bien pourtant qu'elle assurera ou non le succès du pari engagé. Et haro sur ceux qui, comme Peugeot, osent venir trouber le consensus religieux actuel, en rappelant de façon intempestive que des pans entiers de l'industrie française ne seront pas sauvés par des incantations ou des mesures arbitraires.

Toulouse (Haute-Garonne)

Défense De la graphologie

Lectrice assidue du Monde, je réa-gis avec un certain agacement à votre article du 12 juin sur la graphologie, d'autant plus qu'il reprend les conclusions tirées d'une expérience qui m'avait paru biaisée (Le Monde du 9 avril). Réduire la graphologie à « l'observation de la forme des points sur les i, ou de l'inclinaison des t » est simpliste et dénote une ignorance complète de cette technique qui, en dépit de certaines imperfections, peut apporter un éclairage ou une information qu'aucun entretien ne pourra fournir. (...) La graphologie ne sert pas seulement à « éliminer sans appel », comme le craignent certains. Elle pennet parfois de dégager des qualités profondes que l'on ne voit pas à l'entretien. (...) Elle permet, enfin, de donner parfois une deuxième chance à des personnes arrivées à un plateau dans leur développement de carrière, grâce à un éclairage différent de leur personnalité (\_\_).

Simone Aubry Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) Eliceaire à l'heure des

Manufacture of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of t

## Encore un effort, monsieur Hue

sar fean Kéhayan

REPORT OF IT BEFORE WELL

State zen Marin da berrie 6.60 📞 🔑

i See and the second of the

spain the list of the control of pure and the loss of

त्रा १९४५-जन्मको को जन्मको शत्रा स्ट्राहरू

A Park Straintenant Committee and Artist Committee in

Add to grow the second

apply that she is significant in

are producting a light of

the second section of

THE NAME OF STREET

Serve of the property of

Large Contract Contract

HARLEY TOP STORY

限期交通 難知性如何的 这一 The state of the

grander de la designation de la constant

Linux transfer to the second of the

and the second section of the

京職 200 800分 81年 - 第3年 - 87分 -

g Basin in the term

Section 64 120

sa ngawatang Pangang P Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangang Pangan

Section 1885 Contraction

- Land Contraction -

gradient of the first

and the second

Reserved to the second

المنافعين هوي يواييها

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th

2.1

1000

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

BART SET SEE SET SET SET SEE AND THE

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

grand and the second

1.5

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

No.

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan Company of the second second second Angelia Company of the Company

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

gers & Sa

أراب المحاجة المحاجبات وسيبرا

Supplemental of the following state of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the supplemental of the sup

January & Albertan

Star grass Contact growth Co.

English to the state of the control of the control of

given to an exact the given of ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕ್ಷಾಪ್ತಿಕ್ಕಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. Butter freedomen er einer sein bei eine VERSON A FIRST PROPERTY OF THE ্ ১ ড্রিকেন্দ্রান্তর্ভার দিন্ত কেই তার স্থিতিকার Le PCF osera-t-II - 3-5 発力の かけき かかけいがく THE SHEET OF PROPERTY OF THE SECOND crigan ser un conore and a great and the second of the second TE LEMESTERS WITH A PROPERTY OF THE PARTY. pour mettre a par group A. All all the control of the control Partie and the Control of the Water german in the contract AND THE SECTION OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

## Plus d'emplois ou plus d'effectifs?

TABLER sur un développement de la croissance économique pour créer de l'emploi et, mieux, pour résorber le chômage ? Cela faisait partie des supputations de cam-pagne électorale. Cela reste comme l'une des solutions régulièrement envisagées par tout gouvernement, qu'il soit depuis longtemps aux affaires ou qu'il étrenne ses responsabilités, à l'instar de celui de Lionel Jospin. Avec une reprise qui afficherait un bon taux, tout est censé devenir facile...

Ce n'est pas aussi simple. Plusieurs raisons se conjuguent pour atténuer l'impact de l'hypothèse, pourtant juste dans son principe. Condition nécessaire, la croissance n'est en effet pas suffisante pour régler un problème qui a atteint une ampleur inégalée jusqu'à ce jour. Elle ne saurait, de plus, comme par magie, exonérer de la recherche d'autres pistes.

Pour commencer, l'équation dépend d'une inconnue qui tient dans la seule question qui compte et à laquelle personne ne peut répondre. Combien de temps la croissance tant attendue va-t-elle se maintenir? Dans l'appréciation des vertus supposées de la relance, la durée tient une place déterminante, confirmée par l'histoire. Hormis la période exceptionnelle des « trente glorieuses », de 1945 à 1975, puis la parenthèse heureuse des années 1987 à 1990. une croissance forte n'a jamais été longtemps au rendez-vous de nos besoins en emplois. Au contraire, nous sortons d'une phase où, de 1990 à 1995, avec une hausse du PIB (produit intérieur brut) en moyenne annuelle de 1,1%, l'économie française a connu les niveaux les plus faibles de ces cinquante dernières années. Une tendance que ne dément pas le + 1.2 % obtenu en 1996.

#### UN TYPE DE PARTAGE DE TRAVAIL

Alors que la France accusait un retard en ce domaine, il semble bien que la croissance soit désormais plus riche en emplois. Une meilleure réactivité à la conjoncture, due en partie à la flexibilité, a permis de réduire les délais d'ajustement. D'après la Dares (direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail), il y aurait ainsi eu plus de créations d'emplois en France entre 1993 et 1996 (+0,4%) « que dans la movenne des pays de l'Europe des quinze (+ 0,3 %) et qu'au Japon (+ 0,2 %) ».

... -

Pourtant, même ces résultats comportent malheureusement leurs zones d'ombre. Toujours selon la Dares, l'amélioration du contenu en emplois de la crois-

ment de la productivité par tête (0,9 % en 1993, 2,2 % dans les années 80) et, surtout, par une réduction du temps de travail moyen intervenue depuis 1992, à son tour conséquence du développement du travail à temps partiel. En d'autres termes, l'enrichissement en emplois proviendrait « largement d'une forme de partage de travail », la baisse de la durée du travail ayant été de 0,5 % par an depuis 1990 et de plus de % pour la seule année 1993.

Troublantes, de telles indications sont encore renforcées par l'analyse du Cserc (Centre supé-

Insécurité par Lionel Portier

rieur de l'emploi, des revenus et des coûts). Dans son deuxième rapport annuel, celui-ci démontre que si, entre mars 1989 et mars 1996, l'emploi salarié a crû de 470 000, ce gain se décompose en une baisse de 40 000 emplois à temps plein et une progression de 510 000 emplois à temps partiel. Et de rappeler que le recours à l'emploi à temps partiel tend à s'accélérer.

D'où une première conclusion, qu'avance le Cserc : « Plus que d'un enrichissement de la croissance en emplois, il conviendrait dès lors de parler d'un enri-chissement de la croissance en

effectifs. » Ce qui ne signifie pas la même chose et, pour les personnes concernées, ne se vit pas de la même manière. Le temps partiel n'est pas seul en cause : dans l'évolution actuelle, ce sont massivement les « bouts d'emploi » qui se développent, au point que l'on assiste à une multiplication des contrats de travail, à une croissance relative des effectifs employés, plutôt qu'à un apport net d'emplois supplémentaires calculés en équivalent temps

C'est particulièrement vrai des contrats à durée déterminée, qui représentent aujourd'hui les quatre cinquièmes des embauches, mais cela se vérifie également avec l'explosion du nombre de ces chômeurs, non comptabilisés dans la statistique officielle, qui exercent une activité réduite de plus de 78 heures dans le mois. On en comptait 407 900 en mai, en hausse de 29,1 % en un

DES « WORKING POORS »

L'estimation officielle selon laquelle les effectifs salariés ont enfin progressé de 0,1 % à chaque fois, au dernier trimestre de 1996 et au premier trimestre de 1997, soit de 32 000, est sujette à caution. Detrière cette amélioration, il convient de lire la place prise par l'essor des services aux particuliers ou aux entreprises, qui auront totalisé 38 000 « emplois » supplémentaires, et dont 23 500 proviennent pour l'essentiel du dynamisme de l'intérim. Le travail temporaire, qui avait déjà triplé entre 1985 et 1995, fait état de brillantes performances en annoncant une augmentation de son chiffre d'affaires de 14 % en un an.

Il est vrai que, selon un processus qui s'est toujours vérifié, l'amélioration enregistrée par le secteur de l'intérim, par exemple, préfigure une reprise de l'activité. Une fois encore, cet indicateur avancé pourrait donc annoncer une éclaircie prochaine. Si cette reprise se produit, elle interviendra en même temps qu'une structuration nouvelle du marché du forcer. Aux Etats-Unis, on déplore la présence de quinze millions de working poors (travailleurs pauvres) qui disposent d'un emploi précaire, fragmenté, et vivent en même temps au-dessous du seuil de pauvreté. Avec l'éclatement des formes d'emploi en France, dont le travail à temps partiel, qui autorise un revenu inférieur au SMIC mensuel, il est possible qu'un phénomène identique émerge. Si ce n'est déjà fait.

Alain Lebaube

21 bis, RUE CLAUDE-BERNARD - 75242 PARIS CEDEX 05 Tél.: 01-42-17-20-00. Télécopieur: 01-42-17-21-21. Télex: 206 806 F Tél. relations clientèle abonnés: 01-42-17-32-90 Internet : http://www.lemonde.fr

ÉDITORIAL \*

## La torture de l'excision

comme elles sont : l'excision est une torture. Et c'est cette pratique qu'une décision de justice, mardi 24 juin, vient d'autoriser à nouveau en Egypte, un an après la publication d'un décret gouvernemental qui l'interdisait. Le tribunal s'est prononcé à la suite de la requête d'islamistes, désireux, au nom de l'islam, de réintroduire cette mutilation dont l'objectif, avoué, est de brider les désirs sexuels des futures femmes. Audelà de la douleur physique et morale des mutilées, et du nombre, important, de décès par infections ou hémorragies, la question qui est ici posée devrait préoccuper tous les musulmans: la femme est-elle un être responsable à part entière ou bien doit-elle être continuellement tenue sous hante tutelle? Cette question, celle de la femme et de sa place dans une des plus grandes religions du monde, est l'une de celles qui sont au cœur du rapport de l'islam à la modernité.

L'excision n'est pas une pratique propre à l'islam, même si les islamistes égyptiens l'ont récupérée pour en faire l'un de leurs principaux thèmes de bataille dans la lutte pour l'islamisation du pays. Ce rite « de l'ignorance » existe dans plusieurs pays africains, autant dans les populations musulmanes que chrétiennes. Les ethnologues parlent d'un « rite de passage »: comme la circoncision, l'excision serait un moyen de marquer l'appartenance d'un individu à un groupe social.

En Egypte, au sein des institutions de l'Etat comme dans la hiérarchie religieuse, les avis sont contradictoires. Une partie des hadiths, ces dires du prophète Mohamad qui sont l'une des références de la loi islamique, est apocryphe. C'est en se fondant sur plusieurs d'entre eux que le Consell d'Etat, la plus haute instance juridique administrative en Egypte, a récemment jugé que l'excision était licite mais pas obligatoire. Un avis qui a permis au tribunal administratif du Caire d'annuler, mardi, l'interdiction de l'excision imposée en juillet 1996 par le ministère de la santé. Le cheikh d'El Azhar, considéré comme l'autorité suprême en matière de droit musulman sunnite, un homme aussi cultivé que modéré, avait pourtant jugé que l'excision n'avait rien à voir avec l'islam.

« Dieu soit loue, nous avons gagné et nous allons appliquer l'islam », s'est exclamé Youssef Badr, l'un des porte-voix des partisans de l'excision. Les islamistes radicaux estiment pouvoir ainsi, au coup par coup. imposer en Egypte un code civil « islamiste ». Trop longtemps, ils ont bénéficié de la complaisance du régime Moubarak qui, leur cédant au chapitre de la société civile, espérait couper l'herbe sous le pied des extrémistes. Depuis quelque temps, le gouvernement, conscient d'avoir joué aux apprentis sorclers, s'est ravisé. Mais, à l'évidence, les islamistes s'accrochent aux positions conquises. Des milliers de fillettes vont en être les vic-

Le Bionèc est édité par la SA LE MONDE

Directeur de la rédaction : Edwy Pienel Directeurs adjoints de la rédaction : Jean-Yves Lhomeau, Robert Solé Rédacteurs en chef Jean-Paul Besser, Bruno de Camus, Pietre Georges, Laurent Greibamer, Erib Izraelewicz, Michel Kalman, Bertrand Le Gendr Directeur artistique: Dommique Roynette Rédacteur en chef technique : Eric Azan Secrétaire esoèral de la rédaction : Alain Fourmen

Médiateur : Thognas Ferençal

Directeur exécutii : Eric Pialioux : directeur délégné : Anne Chaussebourg Conseiller de la direction : Alain Rollat : directeur des relations unternationales : Daniel Verne

Conseil de surveillance : Alain Minc, président ; Gérard Courtois, vice-présiden Anciens directeurs: Hubert Berwe-Méry (1944-1969), Jacques Farret (1969-1982), André Laurens (1982-1985), André Fontaine (1985-1991), Jacques Lesourne (1991-1994)

Le Monde est édité par la SA Le Monde
Durée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1994.
Capital social : 461 000 F. Actionnaires : Société civile » Les rédacteurs du Monde ».
Association Hubert Benve-Méry, Société anonyme des lecteurs du Monde,
Le Monde Entreprises, Le Monde Investisseurs,
Le Monde Presse, Rha Presse, Le Monde Prévoyance, Claude Bernard Participations.

## Le nucléaire à l'heure des choix

FRAPPER d'une taxe les centrales au charbon ou au pétrole dont les émissions participent à l'accroissement de l'effet de serre? D'aucuns y verraient un excellent moyen de rétablir l'équilibre économique en faveur du nucléaire qui, sans cela, ne sera probablement pas compétitif dans la plupart des pays dans les vingt prochaines années. Réunis récemment pour une conférence organisée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les industriels de la filière ont reconnu avec candeur que, sur ce point, leurs intérêts rejoignent tout à fait ceux... des écologistes qui ont évidemment d'autres idées en tête.

Si les défenseurs de l'environnement, inquiets d'un possible réchauffement planétaire, réclament eux aussi cette taxe, c'est pour «faire payer les pollueurs» afin d'aider les pays en développement à s'équiper de dispositifs d'épuration des fumées et de centrales moins polluantes. Et certainement pas pour sauver la mise au

ll n'en reste pas moins que l'atome est la seule énergie de masse à ne pas rejeter de gaz carbonique. Ses promoteurs sont donc bien décidés à attaquer les écologistes sur leur propre terrain en martelant l'argument. « Pour éviter l'effet de serre, il y a aussi l'énergie nucléaire », proclame une publicité de Framatome.

Ledit argument comporte une bonne part de provocation... et de ridicule. Car le nucléaire pollue: Greenpeace l'a rappelé récemment - s'il en était besoin - de manière spectaculaire à la Hague. Le nucléaire peut tuer : Tchernobyl en

administre dramatiquement la preuve. Mais ses défenseurs ont beau jeu de rétorquer - par exemple - que, mal maîtrisée et mal surveillée, la chimie peut être tout aussi meurtrière. Les tragédies de Bhopal, en Inde ou de Minamata, au Japon, en sont les tristes

SINISTRE MARCHANDAGE

Dans le droit fil de ce genre de raisonnement, Gerald Clark, secrétaire général de l'Uranium Institute (organisation patronale regroupant les principales grandes firmes mondiales du nucléaire) confie à l'hebdomadaire britannique New Scientist du 14 juin que les normes de contrôle des émissions radioactives « sont peut-être trop sévères » et que leur assouplissement pourrait être un bon moyen de favoriser le nucléaire et donc - dans son esprit - de défendre l'environnement!

Pollution contre pollution, mort contre mort : le problème se réduirait-il à ce sinistre marchandage? Certes pas. Même certains de ses acteurs en conviennent désormais: ne serait-ce qu'en raison des déchets qu'il génère, le nucléaire est loin d'être la solution révée. Il faudra sans doute l'abandonner un jour ou l'autre pour une forme d'énergie plus propre. Laquelle et quand? C'est toute la question.

Pour des raisons de conjoncture économique, les surgénérateurs n'ont aucune chance de représenter, avant longtemps, la solution miracle en matière d'indépendance énergétique qu'ils devaient devenir dans l'esprit de leurs promoteurs. Il n'est donc pas illogique de fermer Superphénix, comme vient de le décider le gouvernement Jospin. Le gie doit continuer. En évitant la ten-

plutonium n'intéressant plus les civils et guère les militaires, le retraitement des combustibles irradiés ne se justifie plus vraiment. On pourrait donc aussi décider de fermer le centre de la Hague, comme le souhaite Greenpeace. A condition, évidemment, de bien peser le coût financier et social de ces mesures: au moins 2 000 emplois et plus de 20 milliards de francs pour Superphénix, sans doute beaucoup plus pour la Hague.

En revanche, la fermeture immédiate des centrales vétustes et dangereuses d'Europe de l'Est mettrait en danger la survie de millions de personnes. Leur remplacement rapide par des unités modernes, nucléaires ou non, est hors de portée financière pour les Etats concernés et les Occidentaux ne semblent pas prêts à en assumer le coût. De la même manière, en Prance, il est totalement exclu d'abandonner du jour au lendemain une forme d'énergie qui fournit 82 % de l'électricité du pays. Il ne pourrait s'agir que d'un remplacement progressif,

étalé sur plusieurs décennies. En attendant, il faudra bien gérer le parc existant. De la manière la plus « propre » et la plus sûre possible. Ebranlés par les accidents de Three Mile Island et de Tchemobyl, aiguillonnés par les écologistes, les responsables d'EDF ont beaucoup travaillé dans cette direction. Résultat : les normes et les pratiques de sûreté en vigueur dans le parc électro-nucléaire français servent de modèle. Il reste encore à réduire les poches de résistance à la transparence qui subsistent dans le secteur nucléaire.

Parallèlement, le débat sur l'éner-

tation du manichéisme. « Coups » médiatiques contre langue de bois : si le succès est garanti en termes d'Audimat, la démarche ne fait guère avancer la réflexion. La « bataille d'ayatollahs » qui semble se raviver entre Greenpeace et la Cogema pourrait même finir par lasser l'opinion, laissant le champ libre aux groupes de pression. La solution ne peut passer que par une évaluation, une analyse sans concession des avantages et des inconvénients de toutes les options possibles, présentes et à venir. Encore faudrait-il éviter de se fourvoyer dans des culs-de-sac technologiques et porter les efforts de recherche sur des énergies nouvelles susceptibles de représenter une véritable solution alternative au nucléaire.

Le nucléaire n'a pas que des défauts. Hormis son inocuité pour le climat, il est - avec la « houille blanche » des barrages - la seule énergie dans laquelle le coût du combustible est marginal. Le choix du nucléaire fait par le gouverne-ment en 1974, en pleine crise pétrolière, pennit à la France de garder son indépendance énergétique. Mais la crise est passée, les combustibles fossiles redeviennent attractifs et le tout-nucléaire semble passé de mode. Cette tendance n'est sans doute pas étrangère à la vocation de « défenseur de l'air pur » que se découvrent subitement les nucléocrates.

Le choix est ouvert. Il doit se faire sur des bases claires, dans la plus grande transparence. L'expérience aidant, il n'est pas interdit de réfléchir avant de recommencer.

Jean-Paul Dufour

#### IL Y A 50 ANS, DANS Se Monde

### Les enfants gâtés du régime soviétique

semaines à Moscou pour se rendre compte des avantages considérables dont jouissent les intellectuels soviétiques. Ecrivains et artistes sont d'abord mieux logés que tous les autres citoyens. Ils gagnent très bien leur vie. Ils touchent comme en Occident des droits d'auteur qui leur sont payés par les revues, les maisons d'édition ou les théâtres. Les auteurs russes sont naturellement privilégiés, car leurs ouvrages sont parfois traduits dans dix ou vingt angues différentes des peuples de l'URSS. Les romanciers à la mode atteignent ainsi des tirages considérables, et il arrive qu'un seul livre leur rapporte plusieurs centaines de milliers de roubles.

Les grands favoris parmi ces intellectuels sont comblés d'honneurs. On leur donne les titres de narodni artist (artiste populaire) ou zasloujenni artist (artiste émérite) de

IL SUFFIT de passer quelques FURSS ou de diverses Républiques. On leur distribue des décorations : l'ordre du Drapeau rouge, l'ordre de Lénine, ainsi que des rubans et des médailles s'ils ont été correspondants de guerre au front, et ces distinctions diverses valent à leurs bénéficiaires de sérieux abattements de l'impôt sur le revenu, des réductions sur les chemins de fer, etc.

Enfin, pour une vingtaine d'entre eux, il y a chaque année la distribution des prix Staline, qui sont de 50 000, 100 000, 150 000 ou même 200 000 roubles. Le prix est exempt de toutes taxes fiscales, et il donne aussi le droit d'obtenir des réductions dans les magasins commerciaux. S'il y a des millionnaires en URSS, c'est surtout dans les milieux littéraires, artistiques et scientifiques qu'on les trouve.

> André Pierre (26 juin 1947.)

Le Boade SUR TOUS LES SUPPORTS

Télématique: 3615 code LEMONDE

Documentation sur Minitel : 3617 code LMDOC ou 08-36-29-04-56

Le Monde sur CD-ROM : renseignements par téléphone, 01-44-08-78-30

index et microfilms du Monde: renseignements par téléphone, 01-42-17-29-33 Le Monde sur Compuserve : GO LEMONDE Adresse Internet : http://www.lemonde.fr

Films à Paris et en province : 08-36-68-03-78

### ENTREPRISES

RÉORGANISATION A la tête de l'empire Rivaud depuis septembre

1996, Vincent Bolloré tente de mettre au clair l'organisation et les pratiques de ce groupe opaque. Estimé

entre 10 et 15 milliards de francs, Rivaud a prospéré à partir d'actifs exotiques et grâce à des agissements douteux. • LA BANQUE RIVAUD, filiale du groupe, était au cœur d'un système de recyclage d'argent sale et d'évasion fiscale. Sept procédures judiciaires ont été engagées contre elle. En perte, la banque a été recapitalisée et ses activités réduites. • LE COMTE

## Vincent Bolloré accélère la refonte du groupe Rivaud

Le nouveau patron de l'empire hérité du comte Edouard de Ribes reprend en main la gestion. Son rêve : faire bénéficier sa propre société des richesses accumulées par ce conglomérat fondé en 1905 dans les plantations malaisiennes

PARFOIS, Vincent Bolloré se demande s'il a eu raison de se lancer dans l'aventure Rivaud. Pendant neuf ans, il a rêvé de ce groupe secret, qui doit lui apporter la puissance financière et les fonds propres dont il a toujours manqué. La déconfiture de la compagnie aérienne Air Liberté, détenue à 30 % par la banque Rivaud, lui a permis, en septembre 1996, de s'imposer à la tête du groupe. Depuis, il tente d'en réformer la gestion et les

Mais la connaissance de Rivaud se révèle plus délicate que prévue. Ne comptant pas moins de 127 sociétés, nichées souvent dans des paradis fiscaux (lles Caiman, lles Vierges, Vanuatu, Luxembourg), le groupe recèle des trésors, mais cache aussi de nombreuses pratiques douteuses. Incertain de la qualité des actifs, craignant les conséquences juridiques et judiciaires de ces pratiques, M. Bolioré

se montre prudent sur l'estimation du groupe. « Il peut valoir entre 10 et 15 milliards de francs », expliquait-il lors de la présentation de Rivaud, mardi 24 juin. Une première pour ce groupe, qui s'était

#### RECAPITALISATION

Les plus mauvaises surprises viennent de la Banque Rivaud. Pendant des années, celle-ci a prospéré à partir d'un système de blanchiment d'argent sale et d'évasion fiscale. Dans le même temps, elle apportait un soutien financier incontrôlé à Air Liberté, un moment au bord de la faillite, et à d'autres entreprises très défici-

Bien qu'actionnaire depuis 1988, M. Bolloré dit avoir tout ignoré des pratiques de la banque, désormais mise en examen, et cherche aujourd'hui à établir la vérité des comptes. Pour 1996, 967 millions de francs de provisions pour créances douteuses ont été passées dans les comptes de la banque, qui a affiché une perte de 917 millions. L'établissement, qui n'avait plus de fonds propres, a été recapitalisée à hauteur de 600 millions de francs. Sa filiale suisse, la Banque d'investissement privée (BIP), a été vendue en février 1997 pour 350 millions de francs. Il a été demandé au RPR, qui avait domicilié une partie de ses comptes dans la banque, de les fermer. La banque, qui ne représente plus que 2 % des actifs de Rivaud, a été recentrée sur la gestion de fortune. Elle semble destinée à s'éteindre en douceur, à moins qu'un éventuel repreneur se présente, une

fois les actions judiciaires passées. Le groupe a pu mener sans encombres le sauvetage de la banque, grace à une importante trésorerie. Adepte du secret et de la dissimulation, Edouard de Ribes, l'ancien président de Rivaud, a constitué ce qu'il appelait « ses petites caisses » dans de nombreuses sociétés, de préférence dans les paradis fiscaux. Au total, le groupe Rivaud possède au moins trois milliards de francs de liquidités, qui ne sont pas toujours

#### PLANTATIONS ET IMMOBILIER

Activité d'origine de Rivaud, les plantations (hévéas, palmiers, café) restent la colonne vertébrale du groupe. Installées en Malaisie, en Indonésie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, à travers une myriade de filiales, elles concernent plus de 100 000 hectares. Cette activité a dégagé en 1996, un résultat net de 480 millions de francs et recèle d'importantes plus-values latentes. Tout comme dans l'immoblier - le groupe est à la tête d'un parc de 20 000 mètres carrés environ, entre

La banque Rivaud avait créé un système de recyclage d'argent sale

Paris, Bruxelles et Washington. L'industrie, autre pôle du groupe, est dans une situation moins favorable. Depuis le début de l'année, le groupe Rivaud a vendu ses participations dans Simmonds (visserie), Bertin (technologie) et Elitair (restauration collective). Toutes étaient déficitaires. M. Bolloré entend se concentrer désormais sur deux sociétés: IER (système de contrôle d'accès pour l'aéronautique), détenue par Rivaud à 94 %, et Intertechnique (aéronautique), détenue à 29 %. Actionnaire à hauteur de 30 % dans Air Liberté, aux côtés de British Airways, le groupe est prêt à réduire sa participation au fil du

Parallèlement à la reprise en mains de la gestion du groupe, une refonte des structures est lancée. Toutes les holdings-clés du groupe (Plantations des Terres rouges, Artois, Padang, Kali) ont été transforconseil de surveillance. Ce changement a permis de mettre à l'écart Edouard de Ribes en lui confiant le poste « honorifique » de président des conseils de surveillance. Son fils, Jean de Ribes, lui, a dû rendre ses mandats d'administrateurs et a guitté le groupe.

A partir de septembre, les sociétés basées dans les paradis fiscaux seront toutes rapatriées en France. M. Bolloré souhaiterait supprimer la cascade de sociétés écrans du groupe. Les incertitudes qui pèsent encore sur les contours du groupe l'empêchent d'agir aussi rapidement qu'il le voudrait. A terme, il veut aboutir à une organisation très claire de Rivaud et le fusionner avec son propre groupe. Il se donne deux à trois ans pour réaliser ce projet, il serait alors à la tête d'une société enfin riche.

**Martine Orange** 

#### Le scandale des administrateurs judiciaires

La banque Rivand se trouve mêlée, malgré elle, au scandale qui secoue les tribunaux de commerce. Une vingtaine d'administrateurs judiciaires de la région parisienne avaient des comptes chez Rivaud et notamment la deuxième charge de France, celle Goulletquer. Début 1996, ils ont détourné 250 millions de francs de trésoreries d'entreprises qu'ils étalent censés redresser: ils ont transféré l'argent de chez Rivand à la banque Scalbert-Dupont, puis sur un compte de la Bank of America of Oregon d'où il s'est volatilisé. M. Sauvan a été mis en examen pour « malversations, prises illégales d'intérêts et abus de confiance aggravé » et M. Goulletquer pour « complicité de banqueroute par détournement d'actifs ». La plupart des administrateurs a bénéficié de largesses de la banque. En échange des dépôts de sommes de plusieurs centaines de millions de francs représentant la trésorerie de sociétés en redressement judiciaire, les administrateurs obtenzient, à titre personnel, des prèts à taux très réduits (2 % à 3 %). Ils se voyalent aussi parfois verser, sur des comptes personnels, une partie de la rému-nération de ces dépôts.

8 août 1996, à son siège, rue Notre-Damedes-Victoires à Paris, par une vingtaine d'agents de la direction nationale des enquêtes fiscales, la banque Rivaud révèle peu peu ses turpitudes. L'établissement fonctionnait presque exclusivement à partir d'un système de recyclage d'argent sale. « A force de vivre sur elle-même, de prospecter des clients uniquement parce qu'ils recherchaient un moyen de blanchir de l'argent illégal, la banque a fini, au fil des années, par édicter ses

DEPUIS LA PERQUISITION menée, le

propres règles de fonctionnement, qui n'avaient plus rien à voir avec la légalité », explique un ancien cadre. « Les dirigeants avoient, en outre, un sentiment de totale impunité lié notamment à leurs appuis politiques », ajoute-t-il.

Entre 1992 et 1994, la banque Rivaud a abandonné plus de 265 millions de francs de créances et a constitué quelque 400 millions de francs de provisions en prévision d'autres abandons de créances. Des opérations injustifiées aux yeux du fisc : les clients étaient solvables. «La banque a choisi de constater des pertes ou des provisions sur des dossiers pour lesquels la solvabilité des clients ou des cautions ou garanties existalent ou bien pour lesquels elle s'est délibérement privée de tout recours. Ces attitudes semblent très éloignées de celles d'un banquier soucieux de recouvrer ses créances », peut-on lire dans la notification de la direction générale des impôts. L'établissement bancaire s'est vu infliger, fin 1996, un redressement de 200 millions de

Parallèlement à ces abandons de créances, des dépôts ont été constitués en Suisse « au profit de la banque par des clients alors que les pertes [étaient] constatées en France sur les mêmes dossiers », ajoute le fisc. Fin avril, Bercy a transmis le dossier au parquet. Le juge d'instruction Mirelle Filippini a ouvert une information judiciaire pour abus de biens sociaux, faux, blanchiment et corruption. En 1995 et 1996, la banque aurait encore abandonné une cinquantaine de millions de francs, abandon qui n'aurait pour l'instant donné lieu ni à redressement fiscal ni à instruction indiciaire.

#### DES « FUSIBLES »

Les dirigeants « historiques » de la banque, « piliers » du système, Bettrand de Buffévent, directeur général, Serge Boroukhoff, directeur juridique, et Charles Koenigsberg, responsable clientèle, ont été remerciés à la fin 1996, peu après la prise de pouvoir de Vincent Bolloré dans le groupe Rivaud. Ils ont organisé et profité de ce système, mais servent aussi de « fusibles ». Il est difficile d'imaginer que le comte Edouard de Ribes, président de la banque Rivaud jusqu'en octobre 1996, n'ait pas été informé de ce qui était devenu l'une des principales activités de son établissement : accorder des crédits gagés sur des sommes occultes déposées en

La banque Rivaud avait généré un système d'évasion fiscale et de recyclage d'argent qui s'est appliqué à grande échelle aux entrepreneurs du textile du deuxième arrondissement à Paris (le «Sentier»). La banque a aussi prospecté les gros commerçants asiatiques et auvergnats. M. Koenigsberg, ancien de la banque israélienne Leurni, est arrivé comme fondé de pouvoir chez Rivaud à la fin des années 70. Il a contacté ses anciens clients qui

vers M. de Buffévent. « La publicité pour nous attirer, c'était : vous nous apportez 1 million de francs en Suisse et la banque vous abandonne 2 millions de francs de créances en France », raconte un ancien client.

La banque Rivaud demandait à ses clients de déposer dans la filiale suisse du groupe, la Banque d'investissement privée (BIP) ou la Banque scandinave suisse, correspondante de Rivaud, des sommes sur des comptes numérotés ou codés qui servaient de cautions à des prêts accordés en France. Souvent, avant d'être déposés à la BIP – qui a été vendue en février 1997 à la Banque cantonale de Genève - et pour rendre plus opaque la filière, les sommes transitaient par une société pa-

naméenne du nom de Bianc. En contrepartie, la banque accordait à son client un crédit en France, à un taux d'intérêt élevé (de 14 % à 15 %). Au bout de quelques années, elle abandonnait la créance en France et récupérait l'argent en Suisse, dans les proportions convenues. Certains dirigeants de la banque profitaient de ces opérations pour toucher des commissions en li-

Parfois, la banque décidait de rapatrier l'argent de la Suisse vers la Prance: elle faisait alors jouer des cautions établies sur des comptes domiciliés à la BIP. Ces cautions étaient en fait fictives et servaient à blanchir l'argent. Dans sa notification de redressement, la direction générale des impôts évoque « des notes manuscrites personnelles de M. Koenigsberg décrivant la mise en place d'un circuit de blanchiment par mise en œuvre de cautions fictives »

Ce système, à la longue, a appauvri la

banque Rivaud en France et a enrichi la BIP et la société Bianc. « Compte tenu du système d'abandon de créances, on peut imaginer qu'entre 100 et 200 millions de francs se sont *èvaporés en Suisse* », avoue un dirigeant de la banque. La société Bianc fait aujourd'hui apparaître un solde positif de seulement... 11.5 millions de francs. « Sur quatre ans, il y a eu plus de 3 000 écritures passées sur cette société panaméenne, dont 50 à 60 de plus de 3 millions de francs », explique un proche du dossier. L'≪ayant droit » de Bianc a ét chronologiquement, la banque Rivaud puis M. de Buffévent.

De nombreuses informations judiciaires ont été ouvertes... par sept juges différents. Sur le système des cautions, la banque ainsi que M. de Buffévent ont été mis en examen pour escroquerie, fin mai, par le juge d'înstruction Roger Ribault (Le Monde du 12 juin). Certains clients ont fini par se plaindre, car le système avait des ratés. Trois d'entre eux ont entamé des procédures judiciaires après avoir tout perdu : l'argent déposé en Suisse mais aussi leurs entreprises en Prance, faute d'avoir vu, comme promis, leurs créances annulées. Incapables de rembourser, ils ont fait

D'autres soupçons pèsent encore sur la banque, notamment sur l'utilisation de son système pour des financements politiques occultes. Le RPR avait un compte chez Rivaud, de même que certaines personnalités du parti néo-gaulliste dont son ancien secrétaire général, Jean-François Mancel, et son ancien président, Alain Juppé, qui entretenait des liens amicaux avec Edouard de Ribes.

Eric Leser et Virginie Malingre

### McDonald's veut améliorer son image sociale en France

par un procès retentissant qui s'est achevé le 19 juin, attaqué par le magazine Marianne (du 16-22 juin), qui dénonçait « le scan-dale des McDo », la multinationale du hamburger a décidé de réagir. Lors d'une conférence de presse. mardi 24 juin à Paris, la direction de McDonald's France a tenté de redorer son blason social.

Premier argument: l'emploi. L'enseigne MacDonald's emploie en France 25 000 salariés, dont 22 000 à travers un réseau de franchisés. En 1996, l'ouverture de 120 nouveaux restaurants a généré 4000 emplois et cette année. 80 enseignes supplémentaires en

Le Carnet du Monde

**POUR VOS** 

70 F la ligne hors taxes

**HEUREUX ÉVÉNEMENTS** NAISSANCES, MARIAGES

**2** 01,42.17.39.80 01.42.17.38.42 procureront 3 000. S'agit-il de travail ne peut être inférieur à " petits boulots "? La direction regrette qu'en France, la « logique de l'honneur et celle de l'ingénieur» poussent l'opinion à mépriser ce type d'emplois alors que les services ont, depuis 1970, créé 2,78 millions d'emplois quand l'industrie en perdait 1,46 million.

A DURÉE INDÉTERMINÉE Surtout, fait valoir Jean Gomez, directeur des ressources humaines, la quasi-totalité de ces emplois sont à durée indéterminée, même si 20 000 salariés sont à temps partiel. « 70 % de notre chiffre d'affaire est réalisé entre 12 heures et 14 heures et entre 19 heures et 21 heures. Ce type d'emplois intéresse des populations comme les mères de famille ou les étudiants », plaide Jean Gomez. Selon une enquête Sofres réalisée auprès de 336 anciens employés, leur passage chez McDo n'a pas été inutile. 48 % des sondés pensent que « leur expérience chez McDonald's les a

aidès à trouver leur emploi actuel ». L'entreprise affirme aussi jouer un rôle actif au sein du Syndicat national de l'alimentation et de la restauration rapide (SNAR), qui a conclu, dès 1988, une convention collective limitant les abus au temps partiel. Selon ce texte, le

deux heures sur une même journée. S'il est inférieur à quatre heures, ces heures sont consécutives et, au-delà, il ne peut y avoir plus d'une coupure par jour. Longtemps réputé pour sa chasse aux sorcières syndicales, l'entreprise juge ce passé révolu. Ses restaurants parisiens et lyonnais ont signé des accords sur le droit syndical Rémy Jouan, secrétaire général de la fédération CFDT des services, premier syndicat dans l'entreprise, reconnaît ces progrès. « Au début, McDo ne voulait pas entendre parler de syndicat, comme Euro Disney. Pour ne pas appliquer la convention collective, ils ont même commencé par prétendre que leur activité concernait l'immobilier et non la restauration! Et puis les choses ont évolué, Aujourd'hui, j'aimerals bien négocier chez Burger King les mêmes accords que chez Mc Do ». Pour Eléna Scanciu, secrétaire de ce syndicat pour l'Ilede-France, « reste le problème des franchisés, où nous ne sommes quasiment pas présents. Mais il est vrai que, pour des raisons d'image, McDo évolue. Il m'arrive même de réver qu'un jour, nous obtiendront

### L'allongement de la concession du tunnel sous la Manche est en bonne voie

LE 10 JUILLET, le sort d'Eurotunnel sera scellé. Soit les actionnaires de la société concessionnaire du tunnel sous la Manche, réunis en assemblée générale extraordinaire, auront approuvé le plan de res-tructuration à la majorité des trois quarts, requise par le droit britannique. Soit ils l'auront refusé. Alors l'entreprise sera mise en redressement judiciaire et les banques créancières de la société, dont l'endettement dépasse 70 milliards de francs, exerceront leur droit, dit de substitution, qui leur permet d'exploiter l'ouvrage jusqu'à complet remboursement de leur dû, intérêt et principal. L'action, dont la valeur avoisine 6,50 francs, s'effondrerait en-dessous de 1 franc.

«Il n'y a rien à gagner et tout à perdre à refuser le plan de restructuration qui est proposé », a déclaré mardi 24 juin Patrick Ponsolle, président d'Eurotumnel, à l'attention des 720 000 actionnaires. Pour l'heure, pourtant, deux représentants d'actionnaires ont annoncé leur intention de voter contre cette restructuration, à moins que les banques n'acceptent d'abandonner entre 25 % et 40 % de leurs s'agit de l'Association de défense des actionnaires d'Eurotunnel (Adacte), et de Sophie L'Hélias, représentante de Northern Cross Investments, un fonds d'investissement basé aux Bermudes qui a acheté ses actions à 15 francs.

#### MESURE SYMBOLIQUE

En revanche, l'Association pour l'action Eurotunnel, présidée par Christian Cambier, et qui peut faire pencher la balance, n'a pas encore pris position. Elle réunira son bureau le 2 juillet et décidera de voter en faveur du plan à condition que les gouvernements britannique et français allongent la concession de l'entreprise, qui doit expirer en 2052. Cette mesure, essentiellement symbolique, permettrait à toutes les parties de sauver la face.

Les négociations avancent et semblent en bonne voie, même si rien n'est signé. Depuis toujours, les autorités françaises, qui craignent les conséquences désastreuses d'une faillite de la société, militent en faveur de cet allorigement. Les autorités britanniques sont réticentes. M. Ponsolle a rencontré, la semaine dernière, le Frédéric Lemaître créances, ce qu'elles excluent : il vice-premier ministre britannique

john Prescott, chargé des transports, à Luxembourg, tandis qu'une délégation britannique avait rendez-vous, mardi 24 juin, à Bercy. Selon le Financial Times du 25 juin, les Britanniques ne veulent pas étendre la concession sans garantie qu'Eurotunnel favorisera le trafic de fret. Cette demande paraît surprenante puisque la montée en puissance du fret dépend surtout des réseaux de chemin de fer, le

tunnel étant loin de la saturation. En fait, selon un proche du dossier, les autorités britanniques, qui avaient fait de la non-extension de la concession une question de principe, cherchent une monnaie d'échange pour accorder l'allongement de la concession.

M. Prescott doit rentrer à Londres jeudi 26 juin, tandis que M. Ponsolle est absent de Paris jusqu'à vendredi. L'allongement de la concession, s'il est obtenu, devrait être annoncé au plus tard en début de semaine prochaine. Après, il sera sans doute trop tard pour enciencher une dynamique favorable à l'approbation du plan de restruc-



Lumtungel illet 1997 de votre sociéti westissement.

This les autres votre place :

· 子也接种。

The states, account president offerthe despite of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the party of the par is and hearth the matter was account to providing the governor of a section of terms, and the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the se Thinking the fire file seat, a sterme mit at the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to the continue to t

## groupe Rivaud

was an 1975 dans les plantet ons malasiers; ;

Targe Some which to shall a lightly

The form of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr

्यस्यात्रः नेस्कर्त्रस्थातेषः । क्ष्मुण्यः १८ ५६०० व

the march property care on

British market Carlon Market

ing the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th

Property and the second

- 神麗神・神聖・女子・ディー・アイデ

Subtract the Contract of the Contract

Super Land State of the Control

and the second

- The second

agent of the second of

grading the perpendicular to the con-

programpy Edward Statement See 27 May 2

Burney was a page of the second of the second

NATIONAL STATES OF THE PARTY

المستراب والمعارض والمنافع المعارض والمعارض والم

springs in rending in the first trans

हास्मा क्षु केल्प कर है है है है है है है है है है

的复数特惠 海海鄉 医闭合物

Superior to the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the st

Electronic Control

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

कुण्यको । देश र अधीनक र विकास विकास

Contract of the second

But we will start a second of

المعاولية المناطقين والمنطقين

47:1951

g : 19

(4-. 28 NT -

. . .

The second section is the second of the second

grafffered and a transfer of the second and the

Service Bridge Committee

and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o

- serge of setting the second of the gradificación apareción en em esta esta

TO SECURE LANGUAGE BY

e also week to gegential

A LINE WELLS

de recyclage d'argent sale

ement de la concession du tunni i la Manche est en bonne voie

# Dassault Systèmes achète l'américain SolidWorks

LA SOCIÉTÉ informatique française Dassault Systèmes va acquérir l'américain SolidWorks par un échange d'actions évalué à 310 millions de dollars. Dassault Systèmes émettra 4,85 millions d'actions ordinaires en échange de 100 % du capital de SolidWorks. La société américaine, fondée en 1993, produit des logiciels pour conception graphique en trois dimensions développés sur Windows. Selon le communiqué publié mardi 24 juin par les deux sociétés, « SolidWorks a un chiffre d'affoires d'environ 25 millions de dollars, en annualisant le chiffre d'affaires du trimestre clos au 30 juin 1997 ».

Dassault Systèmes détient entre 40 % et 50 % du marché des logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur pour l'automobile et l'aéronautique. Cotée à Paris et New York, et détenue par Dassault Aviation à hauteur de 37,90 %, la société a dégagé un bénéfice de 342 millions de francs en 1996 pour un chiffre d'affaires de 1,39 mil-

### Deux compagnies d'assurances britanniques montrées du doigt

LES COMPAGNIES d'assurances - Legal & General et le Sedgwick Group - ont été citées, mardi 24 juin, à la Chambre des Communes par la secrétaire économique au Trésor, Helen Liddell. Elle leur a reproché de « n'avoir pas compris la détermination du gouvernement de résoudre promptement » le scandale des retraites. Ces deux compagnies font partie d'un groupe de vingt-quatre, accusées d'avoir vendu à leurs clients dans les années 80 des fonds de pension privés moins intéressants que le système de retraite auquel ils cotisaient.

Ce scandale a touché plus d'un million de Britanniques. Depuis la fin de 1993, 570 000 cas ont été identifiés, mais seulement 50 000 estimés et 12 000 indemnisés. Entre-temps, 18 000 clients lésés sont morts. Le nouveau gouvernement travailliste a exigé de ces compagnies qu'elles règient cette affaire d'ici à la fin de 1998. Il a assorti cette exigence de la nenace de sanctions, dont celle de « citer pour leur faire honte » celles nui ne s'exécuteraient pas. Legal & General et le Sedgwick Group sont es premiers à en faire les frais. - (Corresp.)

I PHARMACIENS: le gouvernement a décidé de retirer l'arrêté pis le 21 mai par l'ancien ministre des affaires sociales Jacques larrot prévoyant un nouveau système de marge des pharmaciens au l'juillet, a annoncé mardi 24 juin le ministère de l'emploi et de la solidrité. « Cet arrêté est entaché d'illégalité », car la Caisse nationale d'asstance maladie (CNAM) n'avait pas été consultée, il est donc « en entravention avec les dispositions du code de la Sécurité sociale », a indi-

■HÔTEL GEORGE-V: la CGT s'est indignée, mardi 24 juin, des coséquences sociales de la fermeture d'un an pour travaux du grand httel parisien George-V, dont les 280 salariés feront l'objet d'un licenciement collectif économique, même s'ils bénéficient d'une priorité à la rémbauche après les travaux. La direction a précisé que l'investissement décidé par le nouveau propriétaire, le prince saoudien Al Walid, deit hij permettre de se repositionner dans le très haut de gamme, et de renouer, à terme, avec les bénéfices après cinq années consécutives

■ CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ: Jean-Louis Vinciguerra, directeur financier du groupe Pechiney, va prendre la direction du département banque d'affaires d'Indosuez en Asie et sera basé à Singapour. ■ PEUGEOT: selon l'agence Xinhua (Chine Nouvelle), citant, mardi 24 juin, un cadre non identifié, Opel, filiale de l'américain General Motors, serait sur le point de reprendre la participation de 22 % que Peugeot détient dans l'usine automobile de Canton, en partenariat avec la municipalité. Par ailleurs, Opel aurait déjà reçu, la semaine dernière, les licences pour deux joint-ventures à Shanghai, l'une pour une Jusine d'assemblage, l'autre pour un centre de réparations. - (Corresp). ARCO: la filiale chimie à 82 % du groupe pétrolier Atlantic Richfield Co, a annoncé, mardi 24 juin, qu'il allait supprimer de 800 à I 100 emplois au cours des prochaines années dans le cadre d'un programme de réduction de ses coûts.

UNISOURCE: le consortium européen de télécommunications Unisource a indiqué, mardi 24 juin, avoir enregistré une perte nette de 375,4 millions de florins (1,12 milliard de francs) en 1996, en hausse de 17 % par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires a progressé de 85 % à 24 milliards de florins. Allié à ATT, Unisource regroupe le héerlandais KPN, le Suisse Swiss Telecom et le suédois Telia. Son quarième actionnaire, l'espagnol Telefonica, a rejoint en avril un autre onsortium constitué autour du britannique BT.

## Le Japon veut dissuader la Maison Blanche d'exercer une pression à la hausse sur le yen

La fermeté du premier ministre nippon est saluée à Tokyo

24 juin, après son plongeon de la veille. L'indice Dow Jones a gagné 2,02 %. La presse ja-

Wall Street s'est nettement reprise, mardi ponaise se félicite de l'attitude ferme affichée n'entend pas que la reprise de l'économie soit par le premier ministre japonais, Ryutaro Has-himoto, à l'égard des Etats-Unis. Le Japon vis-à-vis du dollar.

de notre correspondant Après que le premier ministre Ryutaro Hashimoto eut soufflé la tempête à Wall Street, lundi 23 juin (Le Monde du 25 juin), par une menace sur la possibilité pour le Japon de se défaire des bons du Trésor américain en sa possession, Tokyo s'est efforcé, mardi, de calmer le jeu. « Il n'est absolument pas dans nos intentions de vendre des hons du Trésor américain », a déclaré le ministre des finances, Hiroshi Mitsuzuka, tandis que M. Hashimoto affirmait qu'on avait « mal interprété » ses propos. Soulagée par ces mises au point, la Bourse de New York s'est nettement reprise mardi, gagnant 153.80 points (+ 2.02 %).

Mais, au fond, les dirigeants japonais ne sont sans doute pas mécontents de ce com de semonce. « Pas si mal pour un premier ministre japonais », a déclaré avec une moue ironique Seiroku Kajīyama, le porte-parole du gouvernement, commentant l'impact des propos de M. Hashimoto sur les cours de Wall Street. « M. Hashimoto dame le pion aux Etats-Unis », titre mercredi le quotidien des milieux économiques Nihon keizai. Le Japon a traditionnellement un profil bas sur la scène internationale, mais la chute de Wall Street démontre qu'en dépit de la récession qu'il a traversée il reste une superpuissance économique. écrit pour sa part en substance

COUP DE TONNERRE

La remarque de M. Hashimoto a eu l'effet d'un coup de tonnerre rance », comme l'avance le quotidans le ciel azur d'une Amérique bercée par l'autosatisfaction de litique américaine, la suffisance de la puissance a été perçue à Denver avec agacement par certains partenaires des Etats Unis, dont les laponais. «Un sommet organisé par Clinton et pour Clinton », écrivent la plupart des quotidiens, dont certains soulignent la volonté hégémonique de Washington d'imposer le « modèle » américain. Généralement, les Japonais n'aiment guère se mettre en avant. En particulier avec les Américains, ils encaissent sans mot dire les remontrances, font le gros dos, obtempèrent ou louvoient mais évitent de répondre. M. Hashimoto a rompu avec cette tradition.

C'est en réponse à la question d'un journaliste américain lors d'une conférence à l'université Co-

lumbia lui demandant si le Japon, qui est le plus gros détenteur de bons du Trésor américain, avait intérêt à les conserver alors que l'appréciation du yen diminue leur valeur, que M. Hashimoto a répondu sur un ton d'abord ironique puis ferme : « l'espère qu'il n'y a pas de représentant de la banque fédérale dans la solle. Effectivement, j'ai pensé à plusieurs reprises que le Japon devait vendre des bons du Trésor américain : lors des négociations sur l'automobile pur exemple, a-t-il déclaré, selon la transcription en japonais de ses propos. Je souhaite

japonais dans les échanges avec les Etats-Unis, qui a triplé en mai, provoque une nouvelle levée de boucliers et M. Hashimoto entendait ainsi dissuader Washington d'exercer une pression à la hausse sur le yen. Certains avancent enfin que M. Hashimoto aurait agi de manière concertée avec Washington pour « refroidir » Wall Street.

Les deux premières hypothèses semblent plus vraisemblables et se configuent. Bien que les entretiens Clinton-Hashimoto à Denver se soient déroulés dans un climat cordial et que les Etats-Unis s'en

#### Confiance retrouvée dans l'industrie nipponne

L'indice de confiance dans l'industrie japonaise a progressé en juin (Il s'est établi à +7 points, contre + 2 points en mars), selon l'enquête trimestrielle de conjoncture Tankan de la Banque du Japon publiée mercredi 25 juin. Ce niveau, nettement supérieur aux prévisions des analystes, est le plus élevé depuis six ans. Il confirme le redressement de l'économie nippone. L'institut d'émission prévolt une poursuite de l'embellie au cours du prochain trimestre.

L'amélioration spectaculaire dans la grande industrie provient pour une large part du secteur automobile, dopé par la dépréciation du yen. Pour les petites entreprises manufacturières, qui ont subi plus brutalement que les grandes multinationales japonaises le choc de l'ouverture croissante du marché nippon et du ralentissement de l'économie, la situation reste difficile (l'indice de confiance demeure négatif, à - 7 points), mais elle s'améliore.

que les autorités américaines surveillent davantage les fluctuations du change afin que nous ne soyons pos tentés d'échanger les bons du

Trésor pour de l'or. » Pourquoi le Japon s'est-il soudain cabré? Plusieurs hypothèses sont avancées. A-t-il commis une « imprudence » par « excès d'assudien Mainichi? La personnalité de M. Hashimoto qui, à la tête du miet de l'industrie (MITI) puis des finances, a été dans le passé aux premières lignes des batailles économiques avec les Américains. et que l'on dit irrité par leur « arrogance », est assurément un facteur. Deuxième hypothèse: la reprise de l'excédent commercial

tiennent pour l'instant à une « vigilante expectative » sans demander de mesures spécifiques pour remédier à l'excédent, la menace d'une pression à la hausse du yen est latente. En outre, les exigences répétées de Washington en matière de déréglementation de l'économie japonaise suscitent une irritation grandissante chez les dirigeants japonais. Cette accumulation de pressions a, semble-t-il, conduit M. Hashimoto à tirer « le sabre sacré de la famille » (expression qui signifie jouer son va-tout) pour contenir les ardeurs interventionnistes des Américains en leur rappelant que l'attitude de leur partenaire n'est pas complètement étrangère à leur success story

tend pas que la reprise de son économie soit compromise par des

pressions sur le yen sans réagir. Selon les Japonais, un délicat processus de stabilisation de leur économie est en cours qui implique un déséquilibre temporaire des échanges, mais la tendance giobale à la baisse de l'excédent commercial n'est pas remise en cause. L'une des priorités de Tokyo est de freiner le déficit budgétaire, le plus élevé des pays industrialisés, en le ramenant en 2003 à 3 % du produit intérieur brut. L'austérité budgétaire (réduction des dépenses et nouvelles impositions) a un effet négatif sur la consommation intérieure et sur le niveau des

importations. Plus gravement peut-être, la tension entre Tokyo et Washington ne tient pas qu'à des considérations bilatérales. Le Japon n'a guère apprécié la manière dont Washington a imposé la Russie au forum des pays industrialisés, alors que lui-même n'est pas parvenu à faire prévaloir l'idée qu'il faut faire entrer la Chine dans l'organisation mondiale du commerce. Pourquoi pas la Chine au Sommet, interrogent aujourd'hui les Japonais. Après tout, on peut se demander si la démocratie russe est plus conforme au respect des droits de l'homme tel que le conçoivent les Américains que la démocratie chinoise », éctit le Nihon keizai.

M. Hashimoto a marqué un point, et son « holà » à Washington est accueilli à Tokyo avec une satisfaction non dissimulée, même si, officiellement, on s'empresse de dire qu'il n'a voulu en rien menacer les Américains ou exercer un chantage. Pourra-t-il rester aussi ferme alors que les deux pays sont stratégiques et économiques ? « La petite phrase de M. Hashimoto a mis en lumière la fragilité des relations de confiance entre les deux puissances du Pacifique », écrit l'Asahi.

Philippe Pons

### Moscou va dédommager les porteurs d'emprunts russes

économique et que le Japon n'en-

premier versement au titre de l'indemnisation des porteurs d'emprunts russes, en versant à la Prance 50 millions de dollars (290 millions de francs). Moscou a ainsi commencé à honorer l'accord conclu en novembre 1996 par le premier ministre français de l'époque, Alain Juppé, et son homologue russe, Viktor Tchernomyrdine (Le Monde du 28 novembre 1996). Cet accord prévoyait l'indemnisation des épargnants français qui avaient acheté ces titres de 1822 à 1917 inclus.

Lors de l'accord de 1996, les associations qui défendent les intérêts des petits porteurs d'emprunts russes avaient estimé dérisoire le montant accordé, 400 millions de dollars (2 milliards de francs) sur quatre ans, qui selon eux ne représenterait que 30 % environ du capital perdu par les épargnants : en 1919, on recetsait 1.6 million de porteurs, chaque titre valant, à l'époque, 500 francs, contre une valeur unitaire bien supérieure aujourd'hui. Le GNDPTR (groupement national des porteurs de titres russes) la chiffre à environ 40 000 francs.

Si la Russie prend de l'avance sur l'échéance de son premier versement (initialement prévu pour 1998), le feuilleton ne semble pas pour autant s'interrompre. François Bayle, le directeur du GNDPTR, qui estime à

SELON L'AGENCE Interfax, la Russie a effectué un 250 000 le nombre des foyers français détenteurs d'« emprunts tsaristes », vient de publier un « mode d'emploi » de l'indemnisation. Les Français ont souscrit en masse tout au long du XIX siècle, sans prendre garde à la fragilité de la Russie. En août 1914, la France est le premier investisseur dans le pays. La révolution bolchévique de 1917 se solde par le refus du nouveau gouvernement d'honorer les dettes du régime tsariste. Plusieurs tentatives de négociations sur un remboursement des créances restent vaines, et il faudra attendre l'arrivée au pouvoir de Mikhail Gorbachev en 1985 pour que la situation évolue : entre 1988 et 1991, le remboursement des créanciers britanniques, puis suisses, américains et canadiens crée un précédent. Désormais certains d'être indemnisés, à défaut d'être remboursés, les porteurs français d'emprunts russes vont devoir s'armer - encore une fois - de patience pour obtenis ieur dû.

> Aucun dispositif n'est encore prévu pour gérer la distribution des indemnités versées par la Russie. Les associations de défense des petits porteurs, tout en appelant à la mise en place d'un organisme chargé de l'examen des titres et de leurs ayants-droit, ne peuvent que conseiller aux descendants des acheteurs d'emprunts russes de garder précieusement leur bien.

## Actionnaires d'Eurotunnel

Le 10 juillet 1997, se joue l'avenir de votre société et de votre investissement.

> Ne laissez pas les autres décider à votre place :



### La Compagnie bancaire lance une OPA sur deux filiales

LA COMPAGNIE bancaire, filiale à 50 % de Paribas, lance deux offres publiques d'achat (OPA) sur les actions de deux de ses filiales, la compagnie d'assurance-vie Cardif et l'UFB Locabail, spécialiste du financement des entreprises. Par cette opération, le groupe présidé par Bernard Muller vent prendre en compte « une concurrence toujours plus intense » dans les métiers financiers, qui exige une gestion financière plus souple, et surtout l'exigence croissante des actionnaires qui veulent « une visibilité et une rentabilité meilleures de leurs placements ».

« Les opérations projetées auront pour effet de maiorer le bénéfice » de la Compagnie bancaire, précise un communiqué du groupe, et d'en améliorer la composition. Dans un premier temps, elles permettront au groupe d'alléger sa

charge fiscale. Et compte tenu du céder, avant la fin de l'année, à bas niveau des taux d'intérêt, il est intéressant pour la Bancaire de se 2 milliards de francs au maxirenforcer dans le capital de filiales qui offrent un relativement bon rendement.

trouve dans une situation où elle a l'ancrage de la Compagnie banété amenée à supporter la totalité des pertes des sociétés immobilières d'ores et déjà indiqué qu'il partien difficulté. En revanche, elle n'intègre dans son résultat consolidé qu'une quote-part des profits des sociétés cotées », rappelle en outre le communiqué. La Compagnie bancaire avait perdu en 1996 1,2 milliard de francs, du fait de ses risques immobiliers. Les analystes prévoient un résultat de l'ordre de 1,3 milliard pour 1997 auquel le

gros contributeur. La Compagnie bancaire va pro-

une augmentation de capital - de mum – pour financer ces deux OPA qui, au total, représenteront un investissement de 3 milliards. « La Compagnie bancaire se Voulant souligner une fois de plus caire dans son giron, Paribas a ciperait à cette augmentation de capital.

Sur le plan boursier, la Compagnie bancaire se propose d'ache ter les 39,4 % du capital de Cardif qu'elle ne détient pas encore au prix de 900 francs par action, et 27,5 % d'UFB Locabail à 600 francs l'action. Ces titres, peu liquides, s'échangeaient respecti-Cetelem, le spécialiste du crédit à vement, mardi 24 juin, à la consommation, sera le plus 655 francs et 522 francs.

séance du mercredi 25 juin en hausse. L'indice Nikkei a gagné 337,34 points (+ 1,66 %) pour s'inscrire à 20 679,27 points.

■ LA BOURSE DE TOKYO a terminé la ■ LE DOLLAR était stable, mercredi matin, lors des premières transactions entre banques sur les places européennes. Il s'échangeait à 1,7199 mark, 5,8041 francs et 113,52 yens.

III L'OR a ouvert en baisse, mercredii, sur le marché international de Hongkong. L'once s'inscrivait à 337,20-338,00 dollars contre 339,10-339,40 dollars mardi en dôture.

WALL STREET s'est nettement reprise, mardi 24 juin, après son plon-geon de la veille. Le Dow Jones a progressé de 153,80 points (+ 2,02 %) pour finir à 7 758,06 points.

■ LE PÉTROLE s'est replié, mardi, sur le marché à terme de New York. Le prix du baril de brut de référence « light sweet crude », échéance août, a cédé 11 centièmes à 19,03 dollars.

### LES PLACES BOURSIÈRES













#### Record historique à Paris

LA BOURSE de Paris a atteint mercredi 25 juin un nouveau sommet historique dans un marché très actif. En hausse de 1,16 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 affichait en milieu de journée un gain de 1,94 % à 2.838,68 points après avoir momentanément atteint 2839,55 points. Le 13 juin le CAC 40 avait fini la séance à 2 808,52 points et avait inscrit en cours de séance le record absolu des 2 811,86 points. Le marché était à nouveau très actif mercredi avec un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de francs sur le règlement mensuel. Mardi, premier jour du terme de juillet, le marché avait frolé le record de transactions avec plus de 17,5 milliards de francs.

La Bourse de Paris emboîte le pas à Wall Street? qui s'est rétabli mardi (+ 2,02 % pour le Dow Jones) après sa défaillance de lundi (-2,47 %) due à des propos du premier ministre japonais Ryutaro Hashimoto. Le marché français bénéficie de facteurs particuliers de soutien et notamment d'une



grande abondance de liquidités. Les sociétés versent actuellement leurs dividendes pour l'année 1996 pour un montant de 60 milliards de francs. A ce magot viendront

s'ajouter dans moins de trois semaines les 90 milliards de francs du remboursement de l'emprunt Balladur. Enfin, les investisseurs américains sont très présents.

#### Total, valeur du jour

LES VALEURS PÉTROLIÈRES ont fait parler d'elles, mardi 24 juin. Les échanges sur Total ont porté sur 2,3 milliards de francs (4,2 millions d'actions), soit 1,70 % du capital. Le titre a gagné 2% à 557 francs. Elf Aquitaine a progressé de 1% à 632 francs dans un marché de 2 milliards de francs (3,3 millions d'actions) soit 1,2 % du capital. Pour les analystes, ces mouvements sont dus à des « rotations de portefeuilles » entre fonds pour dégager des plus-values ou à des « opérations de cou-

vertures » à la fin du premier semestre. Des réaménagements techniques qui ne transforment pas la structure du capital.





156,10 -1,13 +33,19





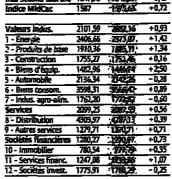







## Forte hausse à Tokyo et Wall Street

LA BOURSE DE TOKYO a fini en forte hausse, mercredi 25 juin, dopée par l'étude trimestrielle de la Banque du Japon sur la confiance des entreprises (tankan) qui est ressortie nettement supérieure aux prévisions. L'indice Nikkei a fini en hausse de 337,34 points (1,66 %) à 20 679,27, après une poussée jusqu'à 20 736,17. Son contrat septembre a gagné, pour sa part, atténué les craintes sur la santé de l'économie japonaise, et le yen reste à un niveau satisfaisant pour les exportateurs, ce qui a aussi profité à la Bourse », commente Hiroyuki Nakai, stratège boursier de Nikko Se-

Mardi soir, Wall Street était en forte progression, récupérant l'essentiel des 192 points perdus la veille après des propos du premier

#### ministre japonais Ryutaro Hashimoto qui avaient fait craindre des ventes d'obligations américaines par les investisseurs nippons. L'indice Dow Jones des valeurs vedettes a terminé la séance en hausse de 153,80 points (2,02 %) à 7 758,06 points. Lundi, Wall Street avait enregistré la deuxième plus forte baisse de son histoire en

4

termes de points.

| INDICES MO         | NDIAU             | X                 |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                    | Cours au<br>24/06 | Cours au<br>23/06 | Var.<br>en % |
| Paris CAC 40       | 2784,76           | 2762,20           | +0,81        |
| New-York/D) indus. | 7647,23           | 7604,26           | +0,56        |
| Tokyo/Nildxe/      | 20341,90          | .20436,16         | - 0,46       |
| Condres/F1100      | 4596,10           | · 4575.80         | +0,44        |
| Franciont/Dax 30   | 3755,82           | 3754.72           | +0,03        |
| Frankfort/Commer.  | 1276,84           | 1280,22           | -0,26        |
| Bruxelles/Bel 20   | 2872,62           | 25,53,28          | +0,15        |
| Bruxelles/Général  | 2355,19           | 2351,62           | +0,15        |
| MilaryM:B 30       | 1021              | 1021              |              |
| Amsterdam/Gé. Cbs  | 585,90            | : 585,80          | +0,02        |
| Madrid/lbex 35     | 592,17            | . 592,39          | - 0,04       |
| Stockholm/Affarsal | 2359,39           | : 2359,39         | _            |
| Londres FT30       | 2964,50           | . 2359,10         | +0,18        |
| Hong Kong/Hang S.  | 14891             | 15021,28          | -0,87        |
| Singapour/Strait t | 2041,38           | 2034,79           | +0,32        |
|                    |                   |                   |              |

PARIS

X

Mars 98

Mars 98

PIBOR 3 MOIS

ECU LONG TERM

## Les valeurs du Dow-Jones

**NEW YORK** 

| Alcoa              | 75,18  | 74,25   |  |
|--------------------|--------|---------|--|
| Miled Signal       | 84     | 82      |  |
| American Express   | 77,18  | 76      |  |
| AT & T             | 36,93  | 36,25   |  |
| Boeing Co          | 55     | 54,62   |  |
| Caterpillar Inc.   | 108,37 | 105,37  |  |
| Theyron Corp.      | 74,25  | 72,75   |  |
| Coca-Cola Co       | 70,43  | 69,75   |  |
| Disney Corp.       | 82,37  | 80,50   |  |
| Du Pont Nemours&Co | 61,50  | 59,25   |  |
| astman Kodak Co    | 77,43  | 77,37   |  |
| ххоп Согр.         | 62,50  | 61,75   |  |
| Gen. Motors Corp.H | 56,75  | 55,50   |  |
| Gen. Electric Co   | 66,50  | 65,50   |  |
| coodyear T & Rubbe | 62,25  | 61,25   |  |
| lewlett-Packard    | 55,37  | - 53,87 |  |
| ВМ                 | 91,81  | 88      |  |
| nti Paper          | 50,81  | 49      |  |
| .P. Morgan Co      | 109,31 | 107,37  |  |
| ohnson & Johnson   | 66,31  | 64      |  |
| vic Donalds Corp.  | 49,62  | 48,75   |  |
| vierck & Co.inc.   | 103,06 | 98,62   |  |
| Minnesota Mng.&Mfg | 101    | 100     |  |
| hilip Moris        | 44,18  | 42,75   |  |
| Procter & Gamble C | 137,50 | 136,87  |  |
| ears Roebuck & Co  | 53,81  | 54      |  |
| ravelers           | 64,37  | 63,50   |  |
| Jnion Carb.        | 47,25  | 45,87   |  |
| Jtd Technol        | 85     | 83,87   |  |
| Val-Mart Stores    | 33,62  | 32,62   |  |

FRANCFORT FRANCFOR

7

jour le jour

X

Bonds 10 ans

96,58

## LONDRES Sélection de valeurs du FT 100

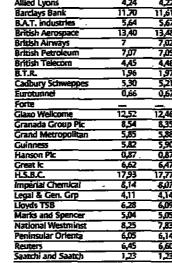

## FRANCFORT Les valeurs du DAX 30





### **LES TAUX**

## Progression du Matif

LE MARCHÉ OBLIGATAIRE français a ouvert en

hausse, mercredi 25 juin. Après quelques minutes de transactions, le contrat notionnel du Matif, qui mesure la performance des emprunts d'Etat, gagnait 12 centièmes, à 128,98 points. Le taux de l'obligation assimilable du Trésor (OAT) à dix ans s'inscrivait à 5,62 %, soit 0,09 % au-dessous du rendement du titre allemand de même échéance. La veille, les obligations Notionnel 10 % première echeance, 1 an



| France              | 3,12 | 5,65     | 6,57 | 1,70 |
|---------------------|------|----------|------|------|
| France<br>Allemagne | 2,99 | 5,73     | 6,52 | 1,20 |
| Grande-Bretagne     | 6,12 | - 7,17 - | NC   | 2,80 |
| Italie              | 7    | 6.96     | 7,59 | 2,60 |
| Japon               | 0,52 | 2,62 :   | NE   | 0,50 |
| Etats-Unis          | 5,40 | 6,41     | 6,70 | 3,30 |
|                     |      |          |      |      |

## MARCHÉ OBLIGATAIRE DE PARIS

|                           | I SUX    | Laux     | HRIKE             |
|---------------------------|----------|----------|-------------------|
| TAUX DE RENDEMENT         | au 24/06 | au 23/06 | (base 100 fin 96) |
| Fonds d'État 3 à 5 ans    | 4,22     | 421      | 98,50             |
| Fonds d'État 5 à 7 ans    | 5        | 4,96     | 100,09            |
| Fonds d'État 7 à 10 ans   | 5,47     | 5,42     | 101,48            |
| Fonds of Etat 10 a 15 ans | 5,81     | -5,77    | 101,20            |
| Fonds d'État 20 à 30 ans  | 6,39     | 6,35     | 102,67            |
| Obligations françaises    | 5,76     | 5,73     | 101,02            |
| Fonds d'État à TME        | - 1,95   | ~.1,96.  | 98,28             |
| Fonds of Etat a TRE       | - 2,18   | - 2,15   | 98,86             |
| Obligat, franç. à TME     | -2,20    | - 2,03   | 99,14             |
| Obligat, franç, à TRE     | +0,07    | +0,07    | 100,14            |
|                           |          |          |                   |

américaines avaient terminé la séance sur une note stable. Le rendement de l'emprunt d'Etat à trente ans, qui constitue la référence obligataire outre-Atlan-

La Banque de France a laissé inchangé, mercredi

NEW YORK

1

Bonds 10 ans

NEW YORK

matin, à 3,19 %, le taux de l'argent au jour le jour. Le contrat Pibor trois mois du Matif était en hausse de 2 centièmes, à 96,58 points. LE MARCHÉ MONÉTAIRE (taux de base bancaire 6,30 %)

tique, s'était inscrit à 6,70 % en clôture.

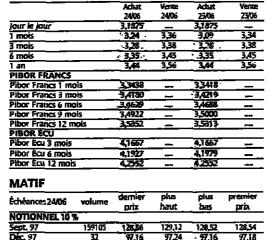

|                 | _      |                | plus    | DIIS.   |                 |
|-----------------|--------|----------------|---------|---------|-----------------|
| Echéances 24/06 | volume | demier<br>prix | haut    | _ bas   | premier<br>prix |
| Juin 97         | 38711  | 2776           | 2787    | 2743 .  | 2748            |
| Juillet 97      | 10799  | 2773,50        | 2783,50 | 2742    | 2745            |
| April 97        | 3      | 2777,50.       | 2777,50 | 2753 .  | 2753            |
| C 07            | EARE   | 7700           | 7600    | 77E0 E0 | 2761 50         |

## **LES MONNAIES**

Hausse du yen

| LE DOLLAR ÉTAIT STABLE, mercredi matin                   |
|----------------------------------------------------------|
| 25 juin, face aux devises européennes, lors des pre-     |
| mières transactions entre banques sur les places fi-     |
| nancières. Il s'échangeait à 1,7199 mark, 5,8041 francs. |
| Face à la devise japonaise, le dollar s'inscrivait en    |
| baisse, à 113,52 yens. La monnaie nippone était soute-   |
| nue par la publication de l'enquête trimestrielle de     |
| conjuncture réalisée par la Ranque du Japon qui a re-    |

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS

| DEVISES            | cours BDF 24/06 | % 23/06 | Achat   | Vente    |
|--------------------|-----------------|---------|---------|----------|
| Allemagne (100 dm) | 337,5100        | +0,02   | 326     | 350      |
| Ecu                | 6,6155          | +0,08   | _       |          |
| Etats-Unis (1 usd) | 5,8187          | +0,05   | 5,5300  | 6,1300   |
| Belgique (100 F)   | 16,3560         | +0.02   | 15,8200 | 16,9200  |
| Pays-Bas (100 ff)  | 299,9400        |         |         |          |
| Italie (1000 lir.) | 3,4530          | +0,17   | 3,2000  | -3,7000  |
| Danemark (100 kml) | 88,6200         | +0,02   | 84,2500 | 94,2500  |
| Irlande (1 iep)    | 8,8035          | +0.19   | 8,3800  | 9,2200   |
| Gde-Bretagne (1 L) | 9,7135          | +0,51   | 9,2900  | 10,1400  |
| Grece (100 drach,) | 2,1395          | +0.09   | 1,9000  | 2,4000   |
| Suede (100 krs)    | 75,3200         | -0,29   | 71      | ·61 5    |
| Suisse (100 F)     | 404,5600        | 7.0,2₹  | 391     | 415      |
| Norvege (100 k)    | 80,3200         | +0.05   | 77,5000 | 86,5000  |
| Autriche (100 sch) | 47,9630         | +0,02   | 46,4500 | 49,5500  |
| Espagne (100 pes.) | 3,9965          | -0,03   | 3,7000  | 4,3090   |
| Portugal (100 esc. | 3,3400          | -0,15   | 3       | 3,7000   |
| Canada I dollar ca | 4,1910          | +0,20   | 3,9200  | 4,5200   |
| Japon (100 yens)   | 5,0774          | +0,71   | 4,8500  | . 5,2000 |
| Finlande (mark)    | 112,9000        | +0,19   | 108     | 119      |
|                    |                 |         |         |          |
|                    |                 |         |         |          |

dans l'Archipel. L'indice de confiance dans l'industri s'est inscrit à son plus haut niveau depuis six an: Cette amélioration pourrait amener l'institut d'émis sion à relever plus vite que prévu son taux d'es compte, fixé à 0,5 % depuis le mois de septembre 199. Le franc cédait un peu de terrain, mercredi matii face au deutschemark, à 3,3755 francs pour un DM.

US/¥

114,7600

flété une nette amélioration du climat économiqu



#### .'OR cours 24/06 cours 23/06

| Of my for tensel     | 03000   | 92100   |  |  |
|----------------------|---------|---------|--|--|
| Or fin (en lingot)   | 63500   | 63550   |  |  |
| Once d'Or Londres    | 338,20  |         |  |  |
| Pièce française(20f) | 365     | 365     |  |  |
| Pièce suisse (20f)   | 364     | 364     |  |  |
| Piece Union latt200) | 365     | 365     |  |  |
| Piece 20 dollars us  | 2440    | 2300    |  |  |
| Pièce 10 dollars us  | 1382,50 | 1382,50 |  |  |
| Piece SO pesos mex.  | 2360    | 2365    |  |  |
|                      |         |         |  |  |
|                      |         |         |  |  |
| I E DÉTROI E         |         |         |  |  |

| LE PE I I        | KULE        |            |
|------------------|-------------|------------|
| n dollars        | cours 25/06 | cours 24/0 |
| rent (Londres)   | 17,70       | 17,70      |
| VTI (New York)   | 18,75       | 18,9       |
| ight Sweet Crude | 19,03       | 19         |
| -                |             |            |

## LES MATIÈRES PREMIÈRES

US/F

K

5,5187

US/DM

1,7240

| 101664            |         |            |                       |           |           |
|-------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| NDICES            |         |            | METAUX (New-York      |           | \$/00     |
|                   | 25/06   | 24/06      | Argent à terme        | 480,70    | - 4740    |
| ow-Jones comptant | 754,44  |            | Platine à terme       | 439,50    | 4390      |
| lones à terme     | 152,53  | -151,87    | Palladium             | 206.55    | 2130      |
| :R8               | 241,25  | 241 A4     | GRAINES, DENREES      | (Chicago) | \$/bolssa |
|                   |         |            | Bie (Chicago)         | 329,75    | 3370      |
| AETAUX (Londres)  | de      | dars/tonne | Mais (Chicago)        | 260.50    | 2602      |
| uivre comptant    | 2673,50 | 2673,50    | Grain. soja (Chicago) | 836       | . 831     |
| lulvre à 3 mois   | 2509,50 | 2412.50    | Tourt. soja (Chicago) | 273,70    | 2720      |
| kuminium comptant | 1549.25 | 153935     | GRAINES, DENREES      | (Londnes) | £/ton     |
| žuminium à 3 mols | 1588    | 1562       | P. de terre (Londres) | 35        | 35        |
| formio comptant   | 302,75  | 675,75     | Orge (Londres)        |           | 860       |
| lomb à 3 mois     | 622     | ·· 678.50  | SOFTS                 |           | \$/tan    |
| tain comptant     | 5585    | 5352.50    | Cacao (New-York)      | - 1663    | 1680      |
| tain à 3 mois     | 5620    | 55601 ***  | Cafe (Londres)        | 1825      | 179       |
| inc comptant      | 1371,50 | T383,25.   | Sucre blanc (Paris)   | 319       | 3120      |
| inc à 3 mois      | 1410    | · 1392     | OLEAGINEUX, AGRU      |           | CESTS/top |
| lickél comptant   | 7097,50 | 7097.50    | Coton (New-York)      | 72,09     | · 23      |
| lickel à 3 mois   | 7220    | 7120       | Jus d'orange (New-Yo  |           | 16        |
|                   |         |            | 1-1-1-1-1-10          | n; 12,00  |           |
|                   |         | -          |                       |           |           |

**"FOP** 

7 A

4 5 4 6

.....

سميرا - بخر ،

STREET SOURCE PROPERTY OF that he is to make an long my erff fågrær, stødet men fillen. • LE MONDE / JEUDI 26 JUIN 1997 / 21 FINANCES ET MARCHÈS the transition of the same a rest of them have a part the term of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa 本 特多數學出版 在了键点: 420.30 408.50 63 65 274.60 394 300 307.76 225 225.20 4400 4500 971 481 1250 556 550 675 97,95 363 360 170 335 1466 1350 The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon - 1,81 + 459 20 + 0,25 236,70 522 81,80 344,10 67 + 2,04 + 3,17 + 7,06 + 0,70 - 0,66 + 2,27 + 1,33 + 1,05 + 1,17 + 3,11 + 1,53 + 0,95 - 1,18 \$25 2412 1507 590 604 84-- 15,90 329,30 164 + 3,07 + 1,61 + 0,85 REGLEMENT CAC 40 ICI C... 387 + 1,65 387 + 5,87 383 - 0,53 190 + 2,31 1925 + 5,55 Lyonnaise Eaux... Marine Wendel... Valeo ...... Valiourec.. ito Yokado # A MENSUEL + 0,66 - 0,59 + 0,95 + 4,59 + 2,62 - 1,37 - 3,89 + 0,12 600 84,50 15,75 343,50 159,50 124 385 810 76,30 367,10 Via Banque \_\_\_\_\_ Worms & Cie \_\_\_\_\_ Zodiac exdt dhrid \_ PARIS **MERCREDI 25 JUIN** Mc Donald's r +1,99% Merck and Co # ...... Mitsubishi Corp# ..... Liquidation: 24 juillet 250 505 385 260 420 759 46,45 Elf Gation... Taux de report : 3,13 Cours releyés à 12 h 31 CAC 40 : Dassauk Systemes 2840,12 De Dietrich ...... 676 632 7770 78,20 423,60 315 2140 256,30 407,80 野生物的 医鼠性 有效选择单位 制。 特別公司等 體養的經濟 VALEURS FRANÇAISES Dev.R.N-P.Cal Ll # ..... 46,4

563

148

729

632

245

1569

1424

2405

9,10

1170

6,35

1290

1290 Cours Demiers précéd. cours demier coup. (1) DMC (Doll'is Mi)... 77.75 DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi)
DMC (Dottes Mi 995 925 1680 2141 1330 970 897 173,30 956 712 364,60 **≥** 1.7 309,10 975 203,10 530 248 509 148 1775 206 24 B.N.P. (T.P). + 3,55 19/12/86 Pengeot.
+ 3,55 19/12/86 Pinsult-Print Red.
+ 1,74 19/16/87 Pinsult-Print Red.
+ 1,74 19/16/87 Pinsult-Print Red.
+ 1,75 19/16/87 Print Pinsult-Print Red.
+ 1,85 19/16/86 Promodes
+ 0,63 09/16/86 Print Renault
+ 0,63 09/16/86 Renny Cointreau.
- 0,38 17/16/97 Renault
+ 1,89 29/26/86 Renny Cointreau.
- 0,18 19/16/97 Renault
+ 1,89 29/26/86 Renny
+ 1,89 29/26/86 Renny
- 0,18 19/16/97 Renault
+ 1,89 29/26/86 Renny
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 19/16/97 Renault
- 0,18 1 Cr\_Lyonnals(T.P.) ...... Renault (T.P.) ...... 407,80 95,55 803 329 12,75 462 105,80 Rhone Poulenc(T.P.)
Saint Gobain(T.P.)
Thomson S.A.(T.P.)
Accor...... ·// j· ; + 2,85 - 1,74 + 0,94 + 2,03 + 3 AGF-Ass.Gen.France.... Cours Demiers précéd. cours VALEURS Koyal Duten # Sega Enterprises.
Saint-Helena # Schlumberger # Segs Thomson Micro...
Shell Transport # Siemens # Seny Corp. # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # Sunitorno Bank # ÉTRANGÈRES - 0,57 + 2,92 + 0,83 111,50 + 1,45 260 + 0,93 671 + 1,64 450,36 + 1,41 259,36 + 1,52 ABN Amro Hole.... 110 2360 670 444 354,50 370 17,85 214,60 185 128,80 214 228 11,75 364,60 620 791 688 590 1 316 949 494 235,30 730 2195 - 0.34 - ... ---364 501 89 424 174 38,25 1225 495,20 306 4255 150 142,50 152,40 my 150 9 + 1.50 150 9 + 4.57 153 0 + 4.57 153 0 + 4.57 153 0 + 2.56 17.5 153 0 + 2.56 17.5 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 153 0 + 2.56 154 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 155 0 + 2.56 15 entrikler har tig till bligtet. + 5,92 Tolingis Salomon (
- 0,94 24,875 Salomon (
+ 2,50 105,975 Salomon (
+ 2,50 105,975 Salomon (
+ 4,65 105,977 Salomon (
+ 4,65 105,977 Salomon (
+ 0,11 12,0257 Schneider (
- 2,15 12,0257 Schneider (
- 2,15 12,0257 Schneider (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 14,0375 Selection (
- 1,13 4250 4250 2437 123,50 493,50 419,50 47、译《的概》,**题选择的** A 40 27 B.N.P.. 9.5 क्षा 🚁 अस्ति 🦠 Bouygues ....... Bouygues Offs. ... Machines Bulle ... Care t Eats
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capplysique
Capply 492,40 134,90 56 1046 342,50 1385 4201 297 243 810 244,40 619 31 690 1669 ● 2276
557
557
550
505
157,90
308
844
2010
408,20
666
107,79
354
760
149,20
229
1266
315
825
1350
368,50
167,90
189,90
1299
1291
1099 - L 316,80 295,10 458 215 338,60 205,90 41 352,10 + 3.39 - maring payers Carbone Lorreine...... + 1.20 Carrefour .... 449,90 873 473 + 2.05 26 Castorama Dub.(Ll)..... 443,80 1,82 33,55 430 220 1120 123 638 2937 198 244 447 399 303,40 152,70 557 522 418 211 不安的 海 Cegid (Ly)... 0,80 + 4,55 . 12,125% + 0,43 . 0,402% + 2,22 . 20,003% - 0,95 . 0,0057 + 0,36 . 0,0057 + 6,44 . 30,6056 1669 338 2089 911 367,90 753 758 420 329 804 16,50 2985 + 245 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 2000年 + 1,82 Chargeons ..... Christian Dalloz. Christian Dior ... Spir Communication.... 31 26,90 386,20 327,70 559 57,50 56,15 30,20 31 67 - 9.5 190697 Spir Communit + 0.36 93497 Sprafor Facom + 6.44 194596 Suez + 3.12 4245977 Synthelabo - 0.48 745977 Synthelabo - 0.48 74597 Tordan - 0.40 124597 UFF - 0.40 124597 UFF - 0.40 124597 UFF . . + 1.20 Ciments Fr.Priv.B..... Cipe France Ly d\_\_\_\_\_ + 3,32 + 2,24 + 0,83 + 0,09 - 0,12 + 3,33 Comptoir Entrep. 1870 320 310 ACTIONS ÉTRANGÈRES 116,28 111,38 280 1006 1187 2050 1220 205 159 670 433 54 260 405 8,50 98,50 1006 1102 1950 1950 ACTIONS Cours précéd. Cours Derniers Demiers Floral9,75% 90-991 ....... **FRANÇAISES** COUTS France I.A.R.D. précéd. COUTS COMPTANT Une sélection Cours relevés à 12h31 OAT 950988-98 CM ... 100,87 France S.A. 243 161,50 21,45 72,10 105,77 99,92 108,02 526 582 160,10 OAT TIMB 87/99 CAI...... OAT 8,125% 89-99 #...... Bains C.Monaco... Boue Transatiand. B.N.P.Intercont.... **MERCREDI 25 JUIN** C.T.J (Tran 162.50 Flat Ont.... 21, 598 137 25 10,05 1500 300 563 551 Gold Fields South 700 110 7*5*0 105,40 116,12 104,80 117,66 The second second OAT 8.50%90/00 CA# \_\_\_\_ Immobanque. Hotel Lutetia. 15.00 OBLIGATIONS du nom. du coupon Kubota Corp. BTP (la cie). ImmeublLyon(Ly)#\_\_\_ CAT 10%5/85-00 CA# \_\_\_\_ Lucks... 2887 OAT 85% F-02 CM.
2887 OAT 85% F-02 CM.
2887 OAT 85% 87-02 CM.
2887 OAT 85% 87-02 CM.
2887 OAT 85% 87-02 CM. 200 200 200 100 615 46 546 195,90 BFCE 9% 91-02. LBouillet (Ly)... Olympus Optical. CEPME 8,5% 88-97CA .... CEPME 9% 89-99 CA4.... Lloyd Continental... Lordex (Ny)...... mco N.V.. CEPME 9% 92-06 TSR .... CFD 9,7% 90-08 CB ..... 2211 1320 614 556 116,30 Mag.Lyo.Gerl(Ly)# ...... ♦
Matussiere Forest...... CLT.R.A.M.(R) 149,30 107,25 943 Serna Group Plc. 60 3100 ್ಷಾ CFD 8.68 92-05 CB ..... 119,82 1.299 ... Lyon, Eaux 6,5%90CV ..... Didot Bottin 883 3400 892 1410 CFF 9% 88-97 CAI ... CFF 1025%90-01CB# .... . Paris Orleans 118.62 **ABRÉVIATIONS** 2007 × 39.30 39.30 406 CLF 8-7% 88-00 CA+...... CLF 97688-73/98 CA4...... 112,91 103,14 Promodes (CI)..... PSB Industries Ly... 237 99 489 830 1800 Pechiney CIP.... Pechiney Intl.... B = Bordeaux; Li = LBle; Ly = Lyon; M = Marseille . Ny = Nancy; Ns = Nantes. 3-1 - 3 - 3 ..... 67,18 CNA 9% 4/92-07... 195 SYMBOLES 117,82 107,62 102 122 16 102 173 CRH 8,6% 92/94-08..... CRH 8,5% 10/87-88# ..... 37.50 21. Sabeton (Lv)... 84 246,50 4630 2960 289 509 1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3; El coupon détaché; el droit détaché; o = offert; d = demandé; 1 offre réduite; demande réduite; el contrat d'animation. 350 290 384 725 501 Samse (Ly) ...... Sechilienne (Ly)... Sucr-Pithiviers.... Finalens. المهر EDF 8.6% 88-89 CA#..... 118,93 100,17 123,65 Fonciere (Cie) ...... EDF 8,6% 92-04 #...... Emp.Etat 6%93-97 4..... ٠., \*\* 3.5% f Cardif SA 655

CEE # 165

CEE # 380,70

bange Bourse (M) 225,50

VIM CAS 215

Vector 527

P. Euro, Teles CET 500

valey SA 306

vate Normand 313

% IDF 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Valiane 325

Vali ·---GLM S.A.
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Grandoptic Photo #
Hermai Internat.14
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Grandoptic Photo #
Hurel Dubols.
Gr NOUVEAU MARCHÉ
Une sélection. Cours relevés à 12 h 31
MERCREDI 25 JUIN

MERCREDI 25 JUIN 297 920 222,70 146,10 224 532 585 Cardif SA. 735 240 675 SECOND MARCHĚ 1259 310 117,10 Une sélection Cours relevés à 12h31 Comp.Euro, Tele-CET. 224,60 136,50 Cours précéd. MERCREDI 25 JUIN Demiers . VALEURS **VALEURS** COTILZ COUITS Derniers CA Paris IDF \_\_\_\_\_ COURS CA IIe & Vilaine 390 72 Cours précéd. 937 **VALEURS** Applicane Oncor ...... 42,10 100 CALIBE & MARTHER COURTS

CAL Morbihan (NS)

CA. Oise CCI

ZZ2545. Devariasy

Devernois (Ly).

EXECUTE: Devariasy

Devernois (Ly).

EXECUTE: Devariasy

Devernois (Ly).

EXECUTE: Devariasy

Expand S.a.

ZESS Expand S.a.

ZESS Factorem.

ZESS FACTOR.

ZESS FACTOR 8.25 45,95 499 270 149 1380 325 2800 309,50 799 335,20 99,50 810 76 490 358 De Mumm

Sti Sti lecteurs du Monde

27, W

35, 0

18, 0

18, 0

ABRÉVIATIONS

199 B = Bondeaux; Li = Life

B Ny = Nancy; Ns = Nar Acai (Ns) #\_\_\_ 184 550 742 444 881 55 64,90 296 131 66,50 756 1038 170 19 189.00 189 189 283.90 112 688 689 AFE #\_\_\_\_ Flectronique D2 ..... Sylea..... Teissekre-France.... AND A SECOND FDM Pharma n. ..... 190 539 268 112 THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S 335,40 Manutan \_\_\_\_\_ Atran Techno. #..... Guvanor action B ..... 18,40 145,40 ender de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya And Britand #
Maxi-Livres/Profr.

Maxi-Livres/Profr.

Mecriec (Ly)

Mecriec (Ly)

Mecriec (Ly)

Momeret Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys

Maxi-Livres Jouet Lys Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Unitog Un Carabash San Are B = Bordeaux; Li = Lifle; Ly = Lyon; M = Marseille; Ny = Nancy; Ns = Nantes.680 690 131,50 المراجع بأراء والمراجع والمراجع SYMBOLES

1 ou 2 = catégories de cotation - sans indication catégorie 3; • cours précédent; El coupon détaché; • droit détaché; • coffert; d = demandé; 1 demande réduite; • contrat d'animation. 106,40 96 1230 132 476 was come to the second 470 570 100 100 172 Englished in the Control was the second of the B | M P..... Boiron (Ly) # ..... 26,50 310 4,39 Egit Land of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Cont 全 李型姓 (\*\* 10340 --47.4 . . | Natio Sécurité | 11436,75 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,53 | 1241,5 CIC BANQUES

7/7/45

7/6/635

Avenir Alizes

137,10

133,11

1922,94

133,11

Créd.Mut.Mid.Act.Fr.

Créd.Mut.Mid.Act.Fr.

Créd.Mut.Bat.Fo.Iou.T.

Créd.Mut.Bat.Fo.Iou.T.

Créd.Mut.Bat.Fo.Iou.T. 12641.53 12454.27 12302.69 12302.69 22103.50 24103.50 Francis Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise Promise 240.08 279.16 O.
260.66 257.55 Pile.
198.61 154.56 Pose
198.35 98.35 Revenus
198.36 154.56 Solaice D.
198.37 156.25 156.26 156.25 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.26 156.2 40.00 148,42 135,72 618,19 201,68 14850,04 5269,51 Latitude C .... Latitude D.... 11.11 SICAV et FCP اقتصاد المتوجعين في الدين الماديدي فقد فيه المدديدية المتعدد Une selection TISSES Cours de clôture le 24 juin Cred.Mut.Ep.ind.C.\_\_\_\_ Émission Rachat Oblig tres casé. **VALEURS** CIC PARIS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT Assock .... . 0 119577,25 21(957)25-140,32 114,37 37977.28 30923.95 1080,71 1071,71 1058,39 410,77 370,99 9217.57 7420,78 1972,67 1883,16 1787,36 1187,26 1183,26 312,90 2461,99 Agipi Ambition (Axa) ..... Agipi Actions (Axa) ...... | 162.13 | Asia 2000 | ↑ 903.56 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163.65 | 163. Caplence 3 D Caplenonétaire C Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonétaire D Caplenonét BANQUES POPULAIRES Atout Firter D.
Coesis
Dieze
Elicash
Eprogra-Unite
Eurodyn
Indicks
Moné JC
Moné JD
Oblifforur C
Oblifforur C
Oraction
Revenu-Mert 1213,98 2428,36 LEGAL & GENERAL BANK Sogeoblig C/D \_\_\_\_\_ Interoblig C\_\_\_\_ Interselection France D\_ S.G. France opport. C\_\_\_ + 1831.84 (1830.34) - 1152.53 (1908.30) - 1954.30 (1830.39) LES MATIERES PREMIERES DNP 3615 BNP 83459 14188 35387 221601 17012.29 3105.46 223.67 105.47 1125.56 133.25 1053 1016.37 1047,13 134.98 2113.01 1565.67 1766.67 1766.67 1766.67 1766.67 1766.67 1766.67 1379,86 1366,20 17157,12 12657,12 16458,27 16678,22 11099,61 11099,61 11099,61 11099,61 12093,33 26393,33 23931,81 25931,81 1253,04 257,49 1466,27 288,73 2106,47 288,73 734,33 719,81 129,73 1286,52 S.G. France opport. D.... Sogenfrance C..... Sogenfrance D..... Antigore Tresoreria Natio Court Terme. Sogenfrance C......Sogenfrance D.....Sogenfrance D.....Sogenfrance D.....Sogenfrance D.....Sogenfrance D.....Sogenfrance D.....Sogenfrance D....Sogenfrance D....Sogenfrance D....Sogenfrance D...Sogenfrance Natio Court Terme2..... Natio Epargne..... Natio Ep. Capital C/D.... 11059,61 11059,61 2699,33 29931,81 1558,04 1486,23 2422,72 2106,47 734,33 Natio Ep. Capisai CPJ
Natio Ep. Chilistance
Natio Epargne Retraite
Natio Epargne Retraite
Natio Epargne Valeur
Natio Epargne Valeur
Natio Euro Opport
Natio Euro Opport
Natio Innobiller
Natio Innobiller Fonds communs de pl Favor D \_\_\_\_\_\_ Sogeliance D \_\_\_\_\_ Sogenfrance Tempo D \_ 157,26 Lion Plus C.
Lion Plus C.
Lion Plus D.
Lion Plus C.
Lion 1*20,69* 1375,43 Amplitude Pacifique
Amplitude Pacifique
Emergence Poste D PEA

259,72 Geobbys D

259,73 Kales Dynamisme

179,89 Kales Equip 71395 199,77 199,75 613,65 613,65 1061,75 SYMBOLES 1066,05 cours du jour 846,12 1883,36 1440,47 1766,03 309,47 308,59 246,14 246,02 175.89 178,52 142,74 652,91 623,16 Natio Inter

Natio Opportunités

Natio Perspectives

Natio Placements C/D 581,18 253,44

. . . -

### NOMINATIONS

## AFFAIRES EUROPÉENNES

directeur du cabinet de Pierre Moscovici, ministre délégué aux affaires européennes. [Né le 1ª août 1957 à Rabat (Maroc), Jean-Michel Casa est licencié en droft, diplômé de l'institut d'études politiques de Paris et ancien dève de l'ENA (1982-1984). Il a été d'abord en poste au service de la coopération économique du Quai d'Orsay, avant d'être conseiller technique au cabinet d'Henri Nallet, mi-

nistre de l'agriculture (1988-1990), conseiller technique (1990-1992), puis directeur adioint (1992-1993) du cabinet de Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, Jean-Michel Casa a été ensuite consul général à Istanbul (1993-1996). Depuis septembre 1996, il étalt conseiller pour les affaires intérieures et de justice à la représentation permanente de la

#### Sruxelies. i

OUTRE-MER

Thierry Lataste a été nommé directeur du cabinet de Jean-Jack Ouevranne, secrétaire d'Etat à l'outre-met.

[Né le 31 janvier 1954 à Talence (Gironde), Thierry Lataste est diplômé de l'institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ecole normale supérieure (rue d'Ulm) et de l'ENA (1980-1982). Il a été directeur du cabinet du préfet de Vaucluse (1982-1983), puis de Pierre Mauroy à la mairie de Lifle (1983-1985),

**AU CARNET DU « MONDE »** 

Anne BONGARS de VAUDELEAU

Charles BRIGATI

Solène

- Il a plu à Dieu de rappeler à Lui sa

Marguerite ARNAULT.

Pierre BONNIN

M= Ginette BORENSTEIN, née BOULIER,

survenu dans sa quatre-vingtième année.

27 juin 1997, à 14 h 30, au cimetière parisien de Bagneux, 45, avenue Marx-

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Henri BOUCHER,

Marie et Joseph LADUREE,

Dominique

nous a quittés ce premier jour de l'été 1997.

Il est et sera toujours dans notre cœur et

Nicole, Jean-Pierre, André, Patrick. Philippe, Jacques, Laurence, Martis.

Matthicu, Aurélien, Benjamin,

ont la tristesse d'annoncer que

L'inhumation aura lieu le vendred

- M. Richard Borenstein,

son fils, Clémence, Sarah, Antonin

Ni fleurs ni couronnes.

– M<sup>er</sup> Elisabeth Boucher,

3, rue des Aulnes.

Et leurs familles

survenu le 24 juin 1997.

9. rue Henri-Poincaré.

ses enfants.

ses petits-enfants. font part du décès de

le 12 juin 1997, à Avignon.

Chemin de la Croix-de-Saze,

30650 Rochefort-du-Gard.

Naissances

Sèvres (1985-1989), directeur adjoint des stages à l'ENA (1989-1991), secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie pour les affaires économiques et régionales (1991-1994), souspréfet de Senlis (1994-1996). Depuis actobre 1996, Thierry Lataste est secrétaire général pour les affaires régionales de la région Rhône-Alpes.

Denis Morto a été nommé directeur du cabinet de Christian Sautter, secrétaire d'Etat au budget.

riu est diplômé de HEC et de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1981-1983). Il a notamment été en poste à la direction du budget (1983-1987), avant d'être conseiller technique, puls directeur adjoint des cabinets de Michel Charasse, puis de Marlin Malvy, ministre du budget (1989-1993). Depuis mars 1993, Denis Morin était sous-directeur à la direction du budeet au ministère

#### COOPÉRATION

mé directeur du cabinet de Charles Josselin, secrétaire d'Etat à la coopération

Faure est licencié ès lettres, diplômé de l'Institut d'études politiques et ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1966-1968). Affecté à la direction du Trésor à sa sor-

tie de l'ENA, il a été ensuire attaché financier à Washington (1973-1975), chef du bureau Mouvements de fonds à la direction du Trésor (1975-1979), conseiller financier pour l'Afrique centrale, orientale et Madagascar à la direction du Trésor (1979-1982), conseiller financier à la représentation permanente de la France amprès des Nations unles à New York (1982-1986), puis directeur du développement au ministère de la coopération (1986-1993) et conseiller spécial apprès de la Banque mondiale (1994-1996). Depuis septembre 1996. Jean-Claude Raure était affecté au ministère de l'économie et chargé de mission auprès de

#### TOURISME

Gilles Leblanc, ingénieur en chef des ponts et chaussées, a été nommé directeur du cabinet de Michelle Demessine, secrétaire d'Etat. au tourisme. TNé le 3 mai 1954 à Paris, Gilles Lebianc est

la Commission de l'Union européenne.

ingénieur des ponts et chaussées. Il a été notamment conseiller rechnique aux cabinets de Paul Quilès, puis de Jean-Louis Bianco, ministres de l'équipement (1990-1992), avant d'être directeur dénantemental de l'écorinement du Card (1993-1997). Dennis le début de l'année, il était directeur départemental de l'équinement de l'isère.]

#### PME, COMMERCE

référendaire à la Cour des comptes. a été nommé directeur du cabinet

de Marylise Lebranchu, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'arti-

(Né le 20 janvier 1947 à Tours (Indre-et-Loire), Patrice Vermeulen est timlaire d'une maîtrise de droit. Il a été notamment conseiller technique aux cabinets de Catherine Lakimière, secrétaire d'Etat à la consommation (1983-1984), et de Pierre Bérégovoy, ministre de l'économie (1984-1986 et 1988-1989). De mai 1986 à mai 1988, il a été directeur adjoint de l'institut national de la consommation, et, en mars 1989, il a été nommé à la Cour des comptes au tour extérieur. De septembre 1992 embre 1995, Patrice Vermeulen a été chef de la mission économique et financière en Tu-

#### COMMERCE EXTÉRIEUR

Marc Schwartz, conseiller référendaire à la Cour des comptes, a été nommé directeur du cabinet de Jacones Dondoux, secrétaire d'Etat an commerce extérieur.

[Né le 22 octobre 1963, Marc Schwartz est ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (1986-1988), Nommé à la Cour des comptes à sa sortie de l'ENA, fi a été rapporteur genéral de la Commission spéciale du patrimoine (chargée d'établir les bilans de La Poste et de France Télécom) en 1991-1992, puls adjoint au chef de bureau Assurance-Crédit au service des affaires internationales de la direction du Trésor de 1992 à 1994. Depuis février 1994. Il était attaché financier à Singa-

Reine Locci, Rovida Bencher

Les familles Lévy, Dray, Corcos,

survenu à Paris, le 18 iuin 1997.

173, rue La Payette. 75010 Paris.

- M™ Henri Lubin.

et leurs enfants, Et toute la famille,

son épouse, M. et M= Jochen Chmielewski

t leurs enfants, Le docteur et M= Serge Lubin

ont la douleur de faire part du décès de

M. Henri LUBIN.

survenu le 18 juin 1997, à Paris, dans sa

familiale, le 21 juin, à Usson-du-Poitou

La confédération CFDT,

La fédération Interco CFDT

ration a eu lieu dans l'intimité

Benayet, ont la tristesse de faire part du décès de

Chêry LÉVY,

Les obsèques ont eu lieu le vendred

20 juin, au cimetière parisien de Pantin.

et Dominique Eisenberg,

France Barchecharh

#### ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

François Petit, maître de onférences de sociologie, a été élu, le 6 juin, président de l'université Pierre-Mendes-France (Grenoble-II). Il succède à Guy Romier, chu en

[Né le 21 juillet 1945 à Saint-Etienne (Loire), Prançois Petit, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble (1966), docteur de troisième cycle de psychologie (1975), a commencé sa camière, en 1967, à l'institut de psychologie de la faculté des lettres de Grenoble. Il est nommé, en 1971, assistant de psychologie sociale à l'université de sciences sociales (Grenoble-II), maître assistant en 1977, puis maître de conférences en 1984. En 1990, il est éla viceprésident de l'université, et assure, depuis

. 1992, les fonctions de premier vice-président. Dominique Turpin, doyen de la faculté de droit, a été étu, le 29 mai, président de l'université d'Auvergne (Clermont-Ferrand-I), où il remplace Michel Doly.

(Né le 3 août 1947 à Chamalières (Puy-de Dôme), Dominique Turpin, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, docteur d'Etat et agrégé, a été nommé, en 1972, assistant à la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Assistant parlementaire de 1976 à 1979, il rejoint ensuite l'université de Montpellier, puis la faculté de droit de Clermont-Ferrand en 1963. Président de l'Institut français de droit humanitaine et des droits de l'homme en 1984, il a été membre de la commission nationale consultative des droits de l'homme de 1987 à 1996. A

- Les rédacteurs du mensuel Vous et

ont la douleur de faire part du décès, dans

docteur Michel MOIROT,

chirurgien, ancien interne faisant fonction, des Hôpitaux de Paris.

Les obsèques ont eu lieu à Saint-Cloud.

Le docteur Michel Moirot a été l'un des

premiers chirurgiens français à antier l'at-tention sur l'incidence psychologique possible dans les maladies cancéreuses.

dans la plus stricte intimité.

cette date, il a été étu doyen de la faculté de

Antoine de Lacheisserie, directeur de l'IUT de Valence, a été élu président de la conférence des directeurs d'IUT en remplacement de Jean-Claude Martin, directeur de l'IUT de Montpellier, qui ne se représentait pas.

[Né le 8 mars 1943 à Valence (Drôme), Antoine de Lacheisserie, diplômé de l'Institut d'études politiques de Grenoble et titulaire d'un diplôme d'émdes spécialisées de droit privé, a été nominé en 1968 assistant à la faculté de droit de Grenoble. En 1971, il participe à la création d'une autenne de droit à Valence puis, en 1974, à la création, dans cette ville, du département gestion et administration des entreprises (GEA) de l'IUT dont il assure la direction depuis 1990. T

#### JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du jeudi 19 juin sont publiés:

• Attributions: six décrets relatifs aux attributions déléguées au ministre délégué chargé des affaires européennes, au secrétaire d'Etat au commerce extérieur, au secrétaire d'Etat au budget, au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, au secrétaire d'Etat à l'industrie, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

M. et M= Jean Mayer.

M. Jean Sriber,

Le docteur Laurence Sriber,

ont la douleur de faire part du décès du

## MILLIAND LESS CO.

1 June 140 Property cumoris flores diagram 92207. 平美 秦 (編集) The second of of the statement the same of the

1. 5 Sp. 4. Marie -42-m 49. m-16-Hit Sant Ward It The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Commence of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

and the second -

Le capitaine du XV de France, Abe

F ----

The second second

artistic strates a second

r un dere par 🙀 🙀 The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th 2000年 · 44

The purpose seemed by the the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Marie Walleton The tree bearing the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s SAY A B POPE

THE RESERVE OF PERSONS ASSESSED.

Jean-Michel Casa a été nommé

(Né le 15 décembre 1955 à Paris, Denis Mo-France auprès de l'Union européenne à

Jean-Claude Paure a été nom-

(Né le 16 mai 1942 à Marseille, fean-Claude

font part du rappel à Dieu de

M= Jean-Michel Dutrey, Sébastien, M™ Marie-Amélie Dutrey,

M. René Dutrey, M™ Marie-Claude Dutrey-Corlieu, Et toute la famille,

#### ancien élève de l'Ecole nationale d'administration.

M. Jean-Michel DUTREY,

urvenu le 18 juin 1997. La cérémonie religieuse sera célébrée e vendredi 27 juin, à 11 heures, en 'église Noure-Dame-du-Travail (59, rue

étorix, partie piétonne, Paris-14º), le l'inhumation au cimetière du

On nous prie d'annoncer le décès, ans sa quatre-vingt-dix-huitième année,

### M. Raymond ETLIN.

La célébration religieuse et l'inhi De la part de : tion ont eu lieu dans l'intimité familiale, le 24 juin 1997.

**Décès** 

Les obsèques ont eu lieu, suivant so plonté, dans la plus stricte intimité, la mardi 24 juin 1997.

- M. Etienne Moulin, président du Et les collaborateurs de Monoprix, ont la douleur d'annoncer le décès de

#### M. Jean FREMAU, ancien directeur général de Monoprix.

sorvenu le 22 juin 1997. La messe d'obsèques sera célébrée le jeudi 26 juin, à 9 heures, en l'église Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, Paris-6\*, sui-vie de l'information au cimetière de Célyen-Bière (Seine-et-Marne).

- M™ James Gilmer, née Le Floch,

son épouse. M. et M= Daniel Gilmer, son fils et sa belle-fille. ainsi que leurs enfants, Anne-Laure et Philippe, M. et M= John Gilmer son frère et sa belie-sœur,

Sœur Marie-Gisèle, bénédictine, ont la profonde tristesse de faire part du

#### M. James GILMER, survenu le 20 juin 1997, à l'âge de quaire

Ses obsèques ont été célébrées le 25 juin, dans l'intimité familiale, et il re-pose désormais au cimetière parisieu d'Ivry-sur-Seine.

10, rue Rosa-Bonheur, 75015 Paris.

8, rue Albert-Dammouse,

Cet avis tient lieu de faire-part.

Ni fleurs ni couronnes.

M<sup>∞</sup> Jean Loyon, 9, rue Jean-Dandin,

75015 Paris.

Téléphone

Télécopieur :

01-42-17-21-36

ENS CACHAN (Groupe MP) Admissibilité: 26 juin

#### Un numéro spécial à sa mémoire est es Une sonscription est ouverte pour la

3º édition de son livre : Les Origines psy-chologiques du cancer. 44, boulevard Magenta.

75010 Paris. Danièle et Albert, Guy;

Aude et François, Thierry, Pascal et Maria-Louisa, ses enfants et leurs conjoints et ses petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de

Lise PRIESTLEY, née WILLM.

Gérald PRIESTLEY,

survenu le 20 juin 1997.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 juin, à 10 h 45, au temple pro-testant de Versailles (rue Hoche).

M= Nicole SEBBAH, née CHAUVIN,

professeur de lettres classiques, présidente de l'Association Prix du jeune écrivain BNP avec Le Monde et la Ligue.

Les obsèques ont eu lieu vendred 20 juin 1997, à Muret

Et les familles Antona, Barzotti, Péri

et Spinosi, ont la douleur de faire part du décès de

Félix SPINOST

avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Camille Jauffret-Spinosi,

- Marc Sebbah. Françoise Mitatre.

31600 Muret.

Patrice Spinosi, Antoine Jousset,

Patrice Jousset

La CFDT perd une militante hors du Jean-Claude Chanvin. nun. Son combat a commencé des la Les familles Sebbah, Chauvin, Mitatre Cassegrain, ont la douleur de faire part du décès de

cat CFTC en syndicat CFDT. Elle fist vice-présidente de la Rédéra tion générale des fonctionnaires : au plan international, présidente du Conseil euroilleurs de la CMT. Elle se

Elisabeth Martinie n'a jamais cessé de militer et avait encore des responsabilités importantes chez les retraités CFDT et à la Croix-Rouge.

Son message demeurera vivant au sein de l'organisation.

#### **CARNET DU MONDE**

## RÉSULTATS GRANDES ÉCOLES

**ENSAE** Concours d'élèves statisticiens, Option Maths

31, avenue Georges-Mandel, 75116 Paris.

Nos abonnés et nos actionnaires, bénéficiant d'une réduction sur les insertions Hongkong

Un cahier spécial de 20 pages A lire vendredi 27 dans Le Honde

docteur André SRIBER, survenu le 20 juin 1997. L'inhumation a eu lieu le mardi 24 juin, dans la plus stricte intimité. 2, avenue de New-York.

<u>Anniversaires de décès</u> - Le 25 juin 1992,

**Dominique SILHOUETTE** 

nous quittait brutalement. Il reste à jamais dans nos cœurs.

## **Expositions**

Exposition de 105 photographies en noir et blanc de Lee Miller, photographe et correspondante de guerre de l'armée américaine, réalisées lors de l'avancée des troupes alliées en France et en Allemagne, depuis le débarquement en Normandie jusqu'aux derniers retranchements nazis

Centre d'histoire de la Résistance et de la Déportation, 14, avenue Berthelot, Lyon-7°. Renseignements: 04-78-72-23-11.

#### Communications diverses - L'Association des anciens du lycée Carnot de Tunis organise, le lundi 7 juil-let 1997, à 20 heures, un dîner-débat avec M. Mongi Bousnina, ambassadeur de

en France. Renseignements:

ALCT, 18, avenue des Champs-Elysées, Paris-8. Tél.: 61-40-74-35-75. Fax: 01-40-31-85-25. La méthode Benaudis « Dialoguez en hébreu! » (31 conversations bilingues phonétisées) vient de paraître : 150 F. Tél. : 01-47-97-30-22/06-68-43-45-78.

- La revue Dédale (Maisonneuve et Larose éd.) nº 5/6, « Postcolonialisme », sera présentée par Edouard Glissant, Ab-delwahah Meddeb, Alain Rey, le jeudi 26 juin 1997, à partir de 20 heures, à la librairie Le Divan, 203, rue de la Conven-tion, 75015 Paris, Tél.: 01-53-68-90-08.

# Regards

daté samedi 28 juin

01-42-17-29-94 BAC 1997

Retrouvez les corrigés

et les résultats sur Minitel

3617 LMPLUS

**ET ARTISANAT** Patrice Vermeulen, conseiller

Les familles Guieysse, Bost,

Jacqueline GUIEYSSE, née BOST,

temple du Luxembourg, 58, rue Madame Paris-6<sup>a</sup>, le samedi 28 juin, à 15 heures. « Le Seigneur est mon berger, je në manquerai de rien. » Ps 23,1.

Un culte d'action de grâces aura lieu an

son épouse, François, Anne-Christine et Marie-Pierre, £rik. Laura, Thomas et Paul, Antoine et Zoé,

M<sup>m</sup> Bernard Lang.

es petits-enfants

Et toute la famille

Bernard LANG,

ont la douleur de faire part du décès sou

médaille de l'aéronautique survenu le 22 juin 1997, dans sa soixante

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 27 juin, à 11 heures, en l'église

Cet avis tient lieu de faire-part. Famille Lang, 23, rue de Sillery, 91360 Epinay-sur-Orge.

 M<sup>™</sup> Jean Loyon, née Bracconi, son épouse, Ses enfants, petits-enfants, out la douleur de faire part du décès de

M. Jean René LOYON, à la cour d'appel de Rouer

survenu pieusement le 24 juin 1997, en son domicile, dans sa quatre-vingtquarième amée.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 27 juin, à 9 heures, en l'église Samt-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 9, rue du Saint-Jean-Baptiste-de-la Docteur-Roux, Paris-15°.

En union avec son fils André-Michel

décédé le 26 juillet 1990. L'inhumation aux lieu le même jour, à 16 h 30, au cimetière de Mornant

de la Croix-Rooge française représentant la CFDT, chevalier de la Légion d'honnen e 18 juin 1997, à l'âge de quatre-vingt-

ont la tristesse de faire part du décès de

Elisabeth MARTINIE,

Les obsèques ont lieu mercredi 25 juin A 15 beures, en l'église Saint-Pierre de Montrouge, Paris-14.

commun. Son compar a commence des in Résistance. Il s'est poursuiv au syndicat de la préfecture de police de Paris, où elle fut secrétaire générale de 1946 à 1974, prenant notamment une part déterminante en 1964 dans la transformation du syndi-

spécialise dans de nombreux organismes internationaux pour défendre la condition de la femme dans les services publics.

Son action en faveur des droits de l'homme, de la justice sociale, de la paix et de l'action lumanitaire, son action pionnière dans la Résistance comme mili-

tante pour défendre la cause des feu s'impose à nous tous.

survenu le 20 juin 1997, à l'âge de

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité familiale, le 24 juin, à l'église Saint-Roch, à Ajaccio (Corse). Une messe sera célébrée le le juillet,

> du « Carnet du Monde », sont priés de bien vouloir nous communiquer leur numéro de référence.

18 heures, en l'église Saint-Enstache. 2, impasse Saint-Eustache, Paris-l'.

the and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

the sufficiency of the second of the second ghiumagan da goldsteam to be an a gra. 哪个海海中的 医多种皮肤炎性炎 Bandhing and a feet supplied on the grammatic factors assume the ಡಾವುದ<sub>ಿದ್ದ</sub>ಗಳುಗಳು ಡಾಗ್ರಮಗಳು ನಿ व्यवस्थान केर्या । कार्या and the second of the second second of the second Bereit bertieben begie begenen bei an eine 福港 我的故事,这是世中心, الرامي والمرازات والأواج الاستطاع والمتعارض والمتعارض andre Galegoroffic Da bis bengenation of a garage con-

翻的事及你是你好好。 一点 野亲籍的情况 化自然放射法 神经人物病 Agree Agrees water of the second of the second of the

Business are some a record of the

page to said a signal or set as المواضية المقادمة العالمين فيوافرون American Service of the الرابات والمراب المستحدين المواد المتهرون وال Commission of the comment madiani merini STREET, Print, And Street, Co. - -- وه ما هم المعالم 
والمحالة والمحافظات Secretary of the second mark fin fige fram Leiter ber ber ein والرار ومعلى والصدارة فالمستصيرة أيوا ينشهان (海) 种类的(1)。 

Company of the first ng sakapuna an ili siya sa Anang sahiri sa saka an ili saka sa sa the state of the state of the state of です 翻縦 ラサー

ranga in interess a tritt 1000 1982 - Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda 1988 - Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda 1988 - Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Baranda, Sanda Barand Apr. Wigner 18 TO 17 .... na mataun markin napin m Santan maran maran milin m Linguaga menjada

The second section is the second section of the second section is the second section of the second second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section is the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sec 5-5 Land 1 4-Regall Complete Contractor \*3. A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA graphic and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Chady A. F. Samuel

The second second second Committee of the second

35.<del>"好事"</del> 3.5

ÉTATS-UNIS La traditionnelle journée de la « draft », au cours de laquelle les clubs du championnat professionnel américain de basketball font provision de jeunes

4. <sub>1.</sub>

.....

----

237

the constitute

Commence of the second

:=#

JOURNAL OFFICIEL

joueurs, devait se tenir mercredi 25 juin à Charlotte (Caroline du Nord). ◆ CE SYSTÈME, institué en 1947 sur le modèle du marché inventé par la Ligue de football américain

(NFL), est censé garantir l'égalité entre les dubs dans le recrutement vingt ans, Olivier Saint-Jean (1,98 m, puisque ce sont les équipes les plus mal classées du dernier championnat qui choisissent en premier. tôt rejoindre les rangs des Dallas

AUJOURD'HUI

103 kilos), formé à Evreux (Eure), devrait être « drafté » et pourrait bienMavericks. ● LA « CÉRÉMONIE », retransmise en direct et en intégralité (quatre heures d'antenne) par une chaîne câblée est suivie par des millions de téléspectateurs.

## Le basket-ball américain ouvre les portes de son marché aux espoirs

La traditionnelle « draft » a lieu mercredi 25 juin à Charlotte, en Caroline du Nord. Cette journée de sélection des futurs joueurs du championnat professionnel (NBA) est suivie en direct par des millions de téléspectateurs

**ATLANTA** 

correspondance Le rituel se répète tous les ans depuis 1947, à la même époque mais en un lieu toujours différent : une soirée du mois de juin, en milieu de semaine, dans l'ambiance recueillie d'une salle de basket. Une journée, la « draft », où les portes de la National Basket Association (NBA) s'ouvrent toutes grandes pour laisser entrer dans la place une cinquantaine de nouveaux candidats à la gloire. La plupart ont emprunté pour en arriver là un chemin tracé sur le campus d'une université.

Les autres, de plus en plus nombreux, ne se donnent même plus cette peine. Ils sautent l'étape universitaire pour cogner au carreau de la NBA à peine bouclée leur dernière année de lycée. Tous révent d'entendre leur nom appelé par un club. Peu importe lequel, seule compte la certitude enfin concrète de faire carrière professionnelle en

« CUVÉE MOYENINE »

Mercredi 25 juin, la « draft » 1997 se tient à Charlotte, en Caroline du Nord. « Une cuvée simplement moyenne », ont prédit les experts. En début du mois, un tirage au sort a établi l'ordre des vingt-buit équipes. Les douze moins brillantes de la dernière saison, toutes éliminées de la course au titre NBA avant les « playoffs », feront leur marché les premières. Les autres,

classées en ordre inverse de la hiérarchie établie au terme du championnat, se serviront parmi les

Cette année, le hasard a désigné les San Antonio Spurs comme tête de liste. Sauf surprise, leur président devrait appeler Tim Duncan, le premier choix de la nouvelle génération, un pivot formé sur les bancs de l'université de Wake Forrest, seul véritable joyau du marché. Les Chicago Bulls, champions sortants, s'exprimeront les derniers. Ils en ont l'habitude et n'ont jamais songé à remettre en ques-

tion une règle censée assurer, à diats. Dans un scénario comme long terme, un équilibre des chances. Simple dans son principe, cette

loterie se complique souvent par le jeu des échanges. Un joueur « drafté » en début de tirage par une équipe peut fort bien changer de mains en cours de soirée et voir son futur domicile déplacé en un geste de quelques milliers de kilomètres. Ses premiers « acheteurs » ont pu simplement décider de se servir de lui comme d'une monnaie de troc pour en acquérir un autre, plus conforme à leurs besoins immé-

dans l'autre, il ne lui sera iamais demandé son avis. Un fonctionnement impersonnel et sauvagement capitaliste qui explique que la « draft » ait souvent été comparée

à un marché aux bestiaux. Cette comparaison est renforcée par le travail dit « préliminaire » que les équipes effectuent avant d'arrêter leur choix sur un ou plusieurs noms. Les joueurs pressentis sont soumis à une série de tests physiques et médicaux à peine moins poussés que ceux infligés à un cheval de course à la veille d'une

vente aux enchères. Leur potentiel musculaire est étudié au microscope. Et il n'est pas rare que le psychiatre maison se penche audessus de leur crâne avec l'espoir d'y découvrir une yraie nature de champion.

SPECTACLE IMMUABLE Enfin, puisqu'on est dans le pays de la communication, la « draft » ne se joue pas dans le secret opaque d'une salle de réunion. Elle se tient en public et en direct à la télévision. Mercredi soir, la chaîne câblée TNT devait prendre l'antenne depuis le Coliseum de Charlotte à 19 h 30 et ne pas la rendre avant que le demier des aspirants ait été choisi ou reieté.

Un spectacle de près de quatre heures, coupures publicitaires incluses, aussi peu télégénique que possible. L'Amérique en raffole, par tradition surement plus que par intérêt réel. Les acteurs changent d'une année sur l'autre mais la mise en scène obéit toujours aux mêmes règles. Les candidats, vêtus comme un jour de noces, attendent sagement l'appel de leur nom, assis à table dans un coin de la salle. Une fois choisis, ils se lèvent d'un bond, embrassent père et mère et s'avancent vers la scène.

Là, ils serrent avec respect la main du président de leur nouveau club, vissent solidement sur leur crane une casquette aux couleurs de l'équipe, remise quelques secondes plus tôt par leur agent. Puis ils osent quelques mots, toujours les mêmes, pour assurer que ce jour est bien le plus beau de leur vie. Le lendemain, la nouvelle recrue posera ses malles dans sa ville d'adoption, tiendra sa première conférence de presse, fera le tour du propriétaire et laissera son agent negocier, pour lui, un contrat en dollars. La réalisation d'un rêve d'enfant. Et le début, le vrai, de sa vie de professionnel dans l'antre sacro-saint du basket-ball améri-

Alain Mercier

### Olivier Saint-Jean, un Français aux portes de la NBA

correspondance

Ses aînés en ont tous rêvé, certains à haute voix, la plupart sans oser l'avouer. Olivier Saint-Jean, lui, pourra bientôt en parier au présent. Ce gamin de Maisons-Alfort (Val-de-Marne), qui joua un temps à Evreux avant de débarquer, il y a plus de quatre ans, sur le campus d'une université américaine, pourrait bien pousser les portes dorées de la NBA. Un Français professionnel de basket-ball aux Etats-Unis, voilà qui est inédit même si, en 1960, Jean-Claude Lefebvre (2,18 mètres) avait été « drafté » par les Lakers, qui, à l'époque, déménageaient entre Minneapolis et Los Angeles. Mais l'apprenti champion avait renoncé à une carrière américaine pour mieux préparer les Jeux olympiques de 1960.

A un peu plus de vingt ans, Olivier Saint-Jean (1,98 mètre, 103 kilos) figure en bonne | versité du Michigan. Il l'accepte et abandonne

place ~ entre la dixième et la quinzième ~ { ses ambitions franco-françaises. Depuis, ses dans la « draft ». Une position qui lui assure, sauf incident, un contrat professionnel pour la saison 1997-1998, peut-être dans les rangs des Dallas Mavericks. Son histoire aura bientôt valeur d'exemple. Olivier Saint-Jean en attribue pourtant une bonne part à la « chance ». Repéré alors qu'il préparait, avec l'équipe de France, les championnats d'Europe juniors, en 1992, il a accepté d'aller frotter son talent à celui de jeunes Américains lors d'un camp d'été organisé la même année à Los Angeles. « Ce stage était réservé aux joueurs de lycées, explique-t-il. Mais les entraîneurs universitaires étaient tous là, occupés à prendre des notes sur les gars et à se disputer

Au soir du dernier jour, Olivier Saint-Jean se voit offrir une bourse d'études pour l'unipas l'ont transporté du Michigan vers le campus de San Jose State, en Californie du Nord. Quatre années d'un régime d'entraînement soutenu et férocement concurrentiel ont musclé son ieu. « Si i'ai beaucoup progressé, explique-t-il, je le dois à mes entraîneurs. Ils m'ont fait travailler sons relache. . Au printemps, Olivier Saint-Jean a bouclé sa dernière saison universitaire avec 23.8 points et 8.8 rebonds de moyenne par match. Sa position? Deuxième arrière ou petit ailier, répond-il. Je peux jouer indifféremment aux deux postes. » La fierté se devine derrière les propos, mais Olivier Saint-Jean reconnaît que son parcours « n'a rien d'exceptionnel : il démontre les progrès du basket français ». Il le sait, ce qu'il s'apprête à réussir, d'autres le feront bientôt.

A. M.

## Laurent Bourgnon reste en panne de victoire après la Course de l'Europe

À BORD DE PRIMAGAZ de notre envoyé spécial Les cagoules jaune fluorescent des cirés rouges disparaissent

dans des gerbes d'écume. La mer REPORTAGE\_

Sur la mer Baftique déchaînée, le skipper tire le maximum de son vieux trimaran

explose autour des silhouettes qui vacillent. Le vent hurle. La coque rebondit, repart, se bloque dans les creux. Les drissent battent dans le mât-aile. Sous le grain qui monte, les marins sont bousculés par les vagues. Ils rentrent avec peine par le panneau avant un gennaker désormais trop grand. L'équipage de Primagaz ignore ces lames qui tentent de les arracher au pont glissant. Tout à l'heure, la gigantesque voile d'avant s'est mal repliée sur son enrouleur. Primagaz a dû rester quelques secondes de plus presque arrêté, bout au vent. A quelques dizaines de mètres à peine, un autre trima-Fujicolor a déjà pris ses distances.

Dimanche 22 juin, la dernière étape de la Course de l'Europe est partie depuis la mi-journée du port d'Helsinki, en Finlande. Les premières heures de course ont été un jeu tactique dans les risées. Quatre trimarans de 60 pieds presque identiques ne se sont pas quittés sous un ciel d'orage. Dans le vent hésitant. Primagaz a bataillé pour garder le contact avec Fujicolor et Corum Watches, qui ont pris un meilleur départ. Les quatre équipiers de Laurent Bourgnon sont tendus. Primagaz est le seul des quatre grands multicoques à n'avoir pas gagné d'étape au cours de cette 7º édition de la Course de l'Europe, Pour Laurent Bourgnon, ces 260 milles jusqu'à Stockholm sont l'ultime occasion de briller.

Dennis 1994, et sa première place dans la Transat en double avec l'Américain Cam Lewis. et surtout depuis son triomphe dans la Route du rhum, Laurent Bourgnon n'a plus gagné de grande épreuve. Il n'a pas battu non plus

de records, comme il l'avait fait il y solitaire de l'Atlantique en un peu plus de sept jours, et ses 540 milles parcourus en vingt-quatre heures, seul à la barre de son trimaran. Alors, tandis que le vent monte sur une mer Baltique plus grise que jamais, Laurent Bourgnon n'a pas besoin de solliciter un peu plus Yvan, son jeune frère, Martial Salvan, son préparateur depuis dix-huit ans, Steve Ravussin, son

les meilleurs. »

copain suisse, et Tim McKegney, ran a mieux réussi sa manœuvre. a trois ans avec cette traversée en l'Américain spécialiste des voiles. Sous le ciel blanchâtre d'un jour sans fin, ses équipiers enchaînent les manœuvres. Ils ne se couchent sur les filets tendus entre les bras de liaison que pour quelques instants de repos sous un déluge jailli du ciel et des flots.

Dès que le vent faiblit un peu, ils libèrent le ris pris dans la grand voile pour repartir à la poursuite des deux bateaux qui s'échappent

### Loïck Peyron pour la troisième fois

Classé numéro un par la Fédération internationale de la course océanique, Loick Peyron mérite son titre. Sa troisième victoire d'étape, lundi 23 juin, à Stockholm (Suède), après celles d'Arendal (Norvège) et d'Helsinki (Finlande), lui a assuré une confortable avance au classement final de la septième édition de la Course de l'Europe. C'est son troisième succès dans l'épreuve.

Loick Peyron est aussi performant en 1997 qu'il l'était en 1996, année durant laquelle il a remporté la Transat anglaise en solitaire et la Québec-Saint-Malo en équipage. Le skipper baulois met ses succès au compte de la qualité de son équipage et de la préparation de son bateau. « J'utilise mon expérience en solitaire pour anticiper en permanence sur les problèmes que l'on rencontre dans la course au large, explique-t-il. Fujicolor est maintenant un bateau parfaitement au point, dont je sais exploiter toutes les qualités. »

rés, ils voient aux premières heures de ce lundi 23 juin le Banque populaire de Francis Iovon se découper dans les lueurs orangées d'un soleil qui s'est à peine couché. Lancé à près de 30 nœuds (environ 55 km/h) à travers les vagues, Primagaz reprend de la vitesse. Les voiles sont bordées à en faire exploser une attache de poulie qui cisaille les jambes de Steve Ravussin. La bataille pour éviter une quatrième place humiliante se prolonge jusqu'à la ligne d'arrivée, l'entrée de l'archipel devant Stockholm. Après seize heures de lutte, la navigation plus paisible Bourgnon d'expliquer ce passage à vide dans une carrière qui s'annonçait conquérante.

vêtements trempés malgré les ci-

ll y a un an exactement, il chavirait au milieu de l'Atlantique, dans la Transat anglaise. Primogaz avait été récupéré au prix de coûteuses recherches. Rafistolé tant bien que mal, ie bateau n'avait pas brillé dans la Québec-Saint-Malo. Avec la confiance maintenue d'un par-

à l'horizon. Grelottant dans leurs tenaire auquel il a tant apporté, Laurent Bourgnon a complètement modernisé son trimaran construit en 1990. Après les flotteurs, il a remplacé les bras de liaison et le gréement. Le bateau manque encore de puissance. Laurent Bourgnon regarde avec envie le mât inclinable de Fujicolor: « Il a suffi que le m'arrête quelques mois de courir pour voir Primagaz se faire dépasser par des

## Le capitaine du XV de France, Abdelatif Benazzi, aime l'Australie

SYDNEY de notre envoyé spécial Australie, terre de cosmopolitisme. Abdelatif Benazzi ne dit que du bien de l'île-continent. La vie y est douce et le soleil luit jusqu'au cœur de Phivez. Au sein de la déléga-

tion française.

il est sans

doute celui qui

TOURNÉE connaît le EN AUSTRALIE mieux ce pays du bout du monde. La tournée de 1990 fut une sorte d'initiation et, en 1995, après la Coupe du monde, il a remis pied sur le sol australien pour passer deux mois et demi dans un petit club de la banheue de Sydney, Warringah. Le choix pouvait paraître audacieux, à l'heure où tous les Bleus épris de voyage et de rugby s'envolaient pour l'Afrique du Sud. Abdelatif Benazzi n'a pas hésité. Au pays des Springboks, le racisme a encore

trop de bezax iours devant lui.

« Chez les Sud-Africains, je ne me sentais pas à l'aise, témoigne le capitaine de l'équipe de France. A Sydney, il y a une multitude de races : j'ai rencontré des Marocains. des Grecs, des Italiens. Tout le monde se respecte. Et l'on est en sécurité, ce n'est pas comme à Johannesbourg. » Son histoire personnelle de jeune Marocain arrivé en France grâce à ses dons pour le rugby l'a rendu plus sensible à ces questions.

Depuis peu, il appartient au Haut-Conseil à l'intégration, cet organisme créé pour réfléchir à une meilleure vie en commun, et ne pouvait qu'apprécier l'harmonie qui règne à Sydney. Même s'il avoue ne pas avoir rencontré d'aborigènes pendant son séjour: la plupart d'entre eux habitent loin des grandes villes de la côte, ce sont eux les exclus de la société

australienne. En choisissant le club de Warringah, Abdelatif Benazzi voulait aussi ameliorer son anglais, se familiariser avec un monde anglo-saxon, « si différent de celui des Latins ». reine. Abdel se souvient de l'un de ses coéquipiers qui était venu le Les Australiens ne sont pas tout à chercher en toute hâte: il voulait fait comme les autres, ni britanniques ni américains: « Ils aiment montrer au « Big Frog », comme on l'avait surnommé, deux bala robustesse. Les femmes sont aussi très sportives. Elles donnent de leines en péril d'échouage. Il en oublierait presque le rugby. Pas vraiment étonnant : il a très vite compris que le jeu à quinze contre quinze s'épanouissait lente-

### Les tricolores victimes de leurs fautes

Trois jours après la défaite face aux Wallabies lors du premier testmatch, l'équipe de France a concédé le second revers de sa tournée en Australie face aux Barbarians australiens (26-25), mardi 24 juin, à Newcastle. Privés de ballons en première période, les Français ont su profiter de leurs rares occasions pour inscrire deux essais, par David Dantiacq puis par le pilier Didier Casadei, avant d'en marquer un troisième en se-

Les Barbarians australiens ont, eux, profité des nombreuses pénalités accordées par M. Dinckinson (vingt-cinq contre huit sur l'ensemble du match), grâce à la botte de Christian Warner. Au total, ils ont inscrit sept pénalités, la demière par le jeune Manuel Edmonds, qui a donné la victoire à son équipe à cinq minutes de la fin. Pour son dernier match de la tournée, l'équipe de France affrontera les Wallabies pour le second testmatch, samedi 28 juln, à Brisbane,

d'indifférence. En Australie, le treize est roi. Avec leurs tenues hariolées et leur goût prononce pour le spectacle, les joueurs de la Rugby League envahissent les écrans et remplissent les stades. « Même nous, se rappelle Abdelatif Benazzi, avec l'équipe, on allait voir leurs matchs deux ou trois fois par mois. Les seuls spectateurs de nos rencontres, c'était la famille de mes partenaires. \*

Maleré cette addition tranquille de petits bonheurs, il ne serait pas resté. « On ressent vite un terrible isolement. Pour sortir d'Australie, il faut au minimum huit heures d'avion. » Abdelatif est donc reparti. Pendant ces deux mois et demi, le capitaine de l'équipe de France avait partagé un appartement avec celui de l'équipe de l'Ecosse, Greg Townsend. Le président de Warringah n'oubliera pas son duo de vedettes. Dans son bureau, côte à côte, les deux joueurs trônent sur

bateaux qui ont évolué. \*

A trente et un ans, Laurent Bourgnon garde deux passions dans la voile : l'innovation technologique et la vitesse. Pour les assouvir, il a étudié un projet de catamaran de trente-six mètres. La entre les îlots permet à Laurent, machine à records est restée dans les cartons d'un bureau d'études. Alors, pour prouver à nouveau qu'il a mérité pendant trois ans la place de numéro un de la course au large, il sera, à l'automne, au départ de la Route du café. Dans la Course de l'Europe, il se préparait également à défendre son titre dans la Route du rhum.

Christophe de Chenay

grandes claques sur le dos, comme les mecs. Au début, cela m'avait un peu surpris. » L'Australie a ses passions, ses tabous, et une adoration pour la nature. L'écologie y est ment dans une discrétion teintée

conde mi-temps, par Christophe Lamaison.

Pascal Ceaux

DÉPÊCHES TENNIS: Gustavo Kuerten a été éliminé dès le premier tour de Wimbledon, mardi 24 juin. Le Brésilien, vainqueur de Roland-Garros, n'a pas pu s'adapter à la vitesse du gazon et s'est incliné face à l'Américain Justin Gimelstob (6-3, 6-4, 4-6, 1-6, 6-4). L'herbe n'a pas été favorable à deux autres anciens champions de Roland-Garros. Michael Chang, tête de série nº 5, a été dominé par l'Australien Todd Woodbridge 7-6 (7/5) 3-6, 6-2, 3-6, 8-6) et Jim Courier a été battu par l'Allemand Michael Stich (7-6 (7-/0), 7-5, 7-6 (7/2). Qualifications, chez les Français, de Cédric Pioline. Arnaud Clément, Rodolphe Gil-

■ JUDO: retour gagnant pour David Douillet aux Jeux méditerranéens. Le champion olympique français a remporté la catégorie poids lourds, mardi 24 juin, en dominant le champion d'Europe turc Selim Tatarolghu. Il participait à son premier tournoi depuis les Jeux d'Atlanta, en 1996, neuf mois après un grave accident de moto (Le Monde daté 22-23 juin).

bert, Jérôme Golmard et de Natha-

he Dechy.

---

e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de

-11**5** 

## Melilla, cinq cents ans de suspense

L'« enclave-lumière » espagnole au Maroc fête son demi-millénaire en même temps qu'un étonnant regain de prospérité

de Melilla ne font plus peur à personne. L'Union européenne a contribué à leur mise en valeur et. aujourd'hui, des artistes de la Péninsule montrent leurs œuvres dans d'antiques casemates. Au crépuscule, de jeunes Espagnols de la ville ou venus de métropole par la navette aérienne Malaga-Melilla pratiquent un flirt très poussé sur les remparts, observés par des garçonnets berbères qui se poussent du coude. En bas, sur l'Avenida, Européennes décolletées et Marocaines en caftan se

catholiques montèrent la garde face à l'islam.

Le protectorat franco-espagnol sur l'Empire chérifien (1912-1956) donna pour la première fois une respiration territoriale aux comptoirs ibériques. Depuis lors, comme Gibraltar, ils sont passés à travers les filets de la décolonisation ; ils avaient préexisté aux empires coloniaux européens, ils leur ont survécu, maigré, depuis 1961, les revendications de Rabat.

Ironie de l'Histoire, ces minuscules territoires (31 km², dont 12



croisent et se recroisent. Sur les vitrines, les sacs en plastique, les cartes postales, les porte-clés et les cendriers, partout, sautille Estopi, petit personnage à tête crénelée dont le nom vient de Pedro Estopinan, conquérant en 1497 de l'ancienne escale punique de Rousadir, et qui symbolise les festivités marquant le demi-millénaire d'hispanidad de Melilla.

Les derniers Moros venaient de quitter l'Andalousie et il s'agissait alors, pour les Castillans, de prendre des gages territoriaux au cas où ils chercheraient à revenir en Espagne. Pendant quatre siècles, à Melilla mais aussi à Ceuta et sur quelques llots fortifiés de

On ne se bouscule pas sur les sommets

français. Le taux des réservations pour l'été

demeure médiocre. Les montagnards sont

du Tour de France neutralisé par la neige. S'îl

moroses et inquiets. Principal accusé, le mauvais temps de l'an passé. On se souvient

surmonte cette appréhension, l'amateur

initiatives fleurissent sur les cinq massifs et

les prix demeurent sages en regard de ceux

d'alpages aura l'embarras du choix. Les

pratiqués sur le littoral. Seule ombre au

tablean, les surfaces sonvent exigués des

appartements à louer. Ce qui explique le

pris d'assaut du 15 juillet au 15 août.

franc succès des gites, ou maisons de pays.

● Trente-cinq villages de moveme montagne

campés à quelque mille mêtres d'altitude,

annoncent des locations en gites ou en

résidences (1 800 à 2 300 F pour un deux

Un été aux sommets

pour Melilia, aussi grande que Macao), qui se présentent comme des « communes d'Europe » tout en affirmant que «l'Espagne, telle la Turquie, est à cheval sur deux continents », figurent maintenant parmi les points de passage de l'immigration clandestine vers le Vieux

Trois centres ont été installés à Melilla pour héberger Algériens, Africains et mineurs rifains sans papiers. Les journaux melillans ont annoncé qu'en juin la police locale a battu ses records en procédant en vingt-quatre heures à « un millier d'actions » : interpellations, expulsions, saisies, etc. Chaque soir, la minifrontière terrestre allume

LES FORMIDABLES murailles la côte du Rif, soldats et bagnards ses huit kilomètres de barbelés en orangé, comme les illuminations du cinquième centenaire. Mais il n'est pas très ardu, du moins pour un Maghrébin, de pénétrer sans autorisation dans l'enclave-lumière : quelques dirhams glissés à un factionnaire marocain qui indiquera un trou dans le grillage sous les lauriers-roses ou une maison à

DES COURS DE JAPONAIS

Les autorités melillanes - la commune jouit de l'autonomie, avec un « président » et un « conseil de gouvernement » depuis 1995 - sont toutefois obligées de tolérer nombre de trafics, car la prospérité nouvelle de ce port franc, qui ne fabrique rien et vend de tout, repose sur une contrebande effrénée; celle-ci a ses sources en Asie (électronique) ou aux Etats-Unis (cigarettes) et ses produits se retrouvent d'Oran à Nouakchott. Du coup, la population européenne de Melilla a cessé de diminuer et certains de ses rejetons apprennent le japonais.

Partout sortent de terre des im-

meubles, s'ouvrent des magasins hors taxes, tandis que la darse s'emplit de hors-bords. Le projet 🛱 « Melilla Puerto XXI », avec ses installations sportives, ludiques et commerciales, sans omettre « la tour des Cinq Cents Ans», comprendra-t-il également un casino? Melilla le souhaite, qui jouit déjà de dix banques et de vingt cabarets ou bars de nuit. Ses hôtels sont pleins et elle a encore des plages à aménager au pied de sa falaise couronnée d'une pinêde où on pique-nique en famille.

Nul ici ne veut en parler, mais chacun sent bien que cette situation est fragilissime, qu'un vrai soulèvement berbère intra-muros - il y eut des tentatives en 1975 et 1986 - risquerait fort d'avoir raison de la cité. Actuellement, la principale revendication des musulmans de Melilla, qu'ils aient ou non la

**VOYAGE EN** 

TRANSSIBÉRIEN

avec séjour à Pékin, en Mongolle

et à Moscou. Extension possible à Saint Péterabourg

durée : 22 jours Prix : 10 500 F

Réunions d'information les samedis à 17h

55, rue Sainte Anne - Paris 2e, en saile S-1 - Tél. pour information

au: 01.60.70.36.74

ANEK LINES

TRAVERSÉES MARTIMES EN FERR

ENTRE L'ITALIE ET LA GRÈCE

Ancône / Igournanitsa en 18 h.
 Possibilité de voyager dans votre

Liaisons assurées ; Trieste, Ancône

→ Corfou, Igoumenitsa et Patras

Renseignements réservations

cuprès de votre agence de voyage ou Anek Lines : 01.42.66.97.53

PROFESSIONNELS DU TOURISME, TIMMER TIOS TEGGETUS AUX VOYACIES.

E TOTOR: AMANANAN. BREMARKA

Rapides... mals confortables

Ancône / Patras en 24 h.

Athènes → Crète.

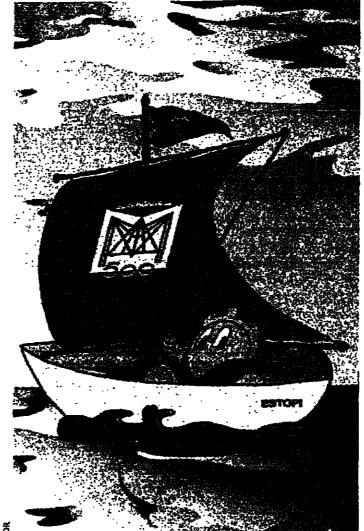

De nombreuses manifestations, culminant en septembre, marquent cette année le cinquième centenaire de l'implantation espagnole à Melilla. Les réjouissances sont placées sous le signe « Estopi », personnage censë représenter le premier conquérant – ou le premier envahisseur –, selon que l'on est européen ou berbère...

nationalité espagnole, est l'enseignement de leur langue, le rifin.

Combien sont-ils, ces berbérophones: 10 000, 25 000, 50 000 ? Si c'est le dernier chiffre qui est exact, les « Marocains » sont aussi nombreux sur le confetti que les

Offre spéciale

Star Clippers

Croisière de 9 nuits à bord du Star Clipper du

1*3 au 22 septembre 19*97

de Cannes à Malaga.

Tarif à partir de 6500FF

par personne, base double,

selon la catégorie de

cabines, pension complète

(bors aérien)

Star Clippers/tel:01.39.21.10.98

et chez votre agent de voyages.

Européens. Le propriétaire de la plus élégante chemiserie de l'Avenida balaie les statistiques d'un geste très latin: «Un peu de patience, por favor, les Moures sont restés en Andalousie sept cent cinquante ans, cela nous donne encore un peu de marge à Meillia, non? Et puis, le suspense dure depuis cinq cents ans... »

En attendant, les affaires continuent, toutes ethnies confondues.

Jean-Pierre Péroncel-Hugoz

\* Notre confrère Philippe Lafond publie en juillet un livre-album en couleurs, en espagnol, Melilla, préfacé par Arrabal. Ed. Lunwerg, 12, calle Beethoven, Barcelone 93.

#### **PARTIR**

■ SUR LES TRACES DE STEVEN-SQN. En boucle de Mas Corbières, au cœur des Cévennes méridionales, une randonnée de cinq jours (cinq à six heures de marche par jour) programmée par Explorator, en juillet et en août. Avec un guide et deux ou trois ânes de bât dont la conduite et l'entretien occuperont les plus jeunes. Quatre nuits sous la tente (près d'un mas où l'on dine) et trois nuits au Mas Corbières, où Gabrielle et Antoine élèvent des ânes. Prix : 3 055 F par personne pour 8 jours en pension complète, 2 500 F pour les 6/12 ans. La location d'un âne (950 F) est conseillée pour les enfants de cinq à sept ans. Du 20 au 26 juillet, une randonnée « spéciale contes » (7 jours, 3 200 et 2 700 F) en

★ Explorator, 16, rue de la Banque 75002 Paris,

tél. : 01-53-45-85-85. ■ L'« EXPRESS CÔTIER ». Chaque jour, les onze navires du légendaire Express Côtier relient tous les ports de la côte norvégienne. A bord, marchandises et passagers. Des autochtones mais aussi des touristes séduits par cette découverte de la Norvège. Scanditours y propose des voyages adaptés à la clientèle française avec la présence d'un accompagnateur parlant notre langue: treize jours de navigation, de Bergen à Kirkenes et retour avec escales. A partir de 16 810 F par personne en pension complète avec les excursions et l'acheminement aérien de Paris et de province.

\* Agences de voyages et Maison de la Scandinavie, 140, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, tél. : 01-45-61-74-50.

■ TRANSHUMANCE EN BÉARN. Retour à une tradition millénaire, la transhumance « à l'ancienne » des brebis mais aussi des vaches et des chevaux est, pour la vailée d'Ossau, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'occasion de fêtes. Lundi 7 juillet, dans le site majestueux du plateau du Bénou, marquage des centaines de brebis qui gagneront leurs pâturages d'été. Ripailles encore, au son du tambourin et de la fitte, le 9 inillet au Cirque d'Anéou. pour la fête des bergers.

★ Agence touristique de Béarn tél.: 05-59-30-01-30

■ L'ISLANDE EN 4×4. Conçus pour l'armée américaine les Hummer, reconvertis à la vie civile, permettent d'accéder à des sites maccessibles aux 4 x 4 traditionnels. Des véhicules choisis par Bennett Voyages pour un circuit de 12 jours en Islande. Prix: 21 390 F par personne de Paris, avec hébergement dans des fermes et des refuges, chauffeur et guide locaux parlant anglais. Départs les 6 et 20 juillet, et les 3. 17 et 31 août. Autre spécialiste, Alantours y propose des circuits dont une randonnée de 15 jours dans les parcs nationaux et sur le glacier Vatnajõkul: 12 700 F par personne. Départs le dimanche rusqu'au 10 août.

\* Dans les agences de voyages. Renseignements au 01-48-01-87-77 (Bennett) et au 01-42-96-59-78 (Alantours).

#### REDUCTOUR Partez en juillet!

**BALI / PLAGE DE KUTA** DPUL 7 7 Nuits - Hötel «Kusa Bungarous» Petits-déjeunors. Vois Thai Airways A/R, 7 730 F SEJOUR A DJERBA / ZARZIS PARIS - SIDNEY Vols Vjetnam Airlines A/R 6 200 F 3615 RT - (de 1.01 à 2,23 Pinn.) Audiotei : 68 36.88 28.27 (2.23 Finn.)

SUISSE

#### LAC LEMAN \*\*\*\* Hôtel du Signal de Chexbres

Relais du silence. Situation unique sur lac et vign cuisine du marché, piscine 25x9 m. tennis, Fitness, sanna, solarium. CH-1604 Poidoux, vil. 19-41/21/946 05 05

pièces, à la semaine, en haute saison) et une hôtellerie familiale, 2 étoiles, affichant la demi-pension pour 260F à 360 F par jour. Ces villages, liés par une charte de qualité (environnement, accueil, etc.), se présentent en images (avec vue panoramique, photos des hôtels et résidences locatives) dans une brochure gratuite (Nouvelle Trace, tél. : 04-50-54-70-55) par la centrale de réservation, qui informe et conseille. Station satellite de haute montagne, suréquipée (comme La Plague, Les Arcs. Val-Thorens, Tignes ou Val-d'Isère) jouant la carte du sport à outrance ? Bourgade traditionnelle privilégiant une découverte douce des alpages ? Les éléments utiles à un premier choix – sentiers balisés, sports pratiqués, clubs enfants, type et tarif d'hébergement – sont répertoriés pour les 100 principales stations des cinq massifs dans le Guide pratique de la montagne

(gratuit, serveur vocal Ski France tel.:

5 350 F

1 990 F

2 490 F

Directours.

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

DIMANCHES

29 JUIN et 6 JUILLET

CALIFORNIE

vois réguliers quotidiens. Enfants : 3 290 F.

incl. Enfants -1 950 F.

15j :

typique prix base 4.

4 250 F à partir du 16/08.

vol + appartement dans village

01 45 62 62 62 - 90 avenue des

Champs-Elysocs 75008 PARIS ute notre production sur le Maits 15 Directours 1,29 F/mn. Nos vok

ww.directours.fr - Membre SNA\

COMBINE NEW YORK -

15j/13n. Vol + 4n New York 9n Floride + voiture prix base 4 base 3 =+ 505 F, base 2 =+ 1 475 F

départs le samedi jusqu'au 10/08

iuillet/août :

FLORIDE:

CRETE 8j :

Départ le 7/07.

08-36-68-64-04, Minitel 3615 En Montagne, Internet: http://www.skifrance.fr). ● A l'image de la « Carte verte » des Arcs (165 F par jour, 690 F par semaine) qui donne un accès l'limité à des activités, comme la randonnée, l'escalade, la piscine, le VTT, le tir à l'arc, les formules multiloisirs out, presque partout, été adoptées. Escalade et randonnée itinérante sont à la mode. Cinq jours à la découverte du parc national de la Vanoise coûtent 2 950 F par personne au départ de Valfréjus. Le tour du mont Blanc en une semaine, des Houches, s'organise entre enfants (à partir de 1 700 F) et parents (environ 3 000 F).

 ■ A la Maison de Savoie (tEL: 01-42-61-74-73), on réserve son séjour dans une centaine de stations et villages de Savole et Haute-Savoie, comme le transport SNCF (avec 25 % de réduction). La brochure Vivez

l'été passion énumère les forfaits associant le vivre et le couvert à l'activité de son choix,

comme les séjours pour enfants et adolescents (de 3 000 F à 5 000 F, pour 15 ou 21 jours). On y trouve aussi de petits studios à moins de 1 000 F la semaine. Le nouveau guide-encyclopédie Gallimard consacré à la Savoie (165 F), abondamment illustré, dévoile les richesses de chaque vailée. Lancée à la mi-mai, la promotion touristique du massif des Vosges réunit les départements d'Alsace, de Franche-Comté et de Lorraine. L'activité phare de la région est présentée dans Rando, les grandes traversées des Vosges, un magazine gratuit (tél.: 01-53-83-10-60), qui rassemble en 60 pages carte panoramique, itinéraires mode d'emploi, choix de balades et d'étapes. Dans Sélection coups de cœur, les périples sont culturels, gourmands ou naturalistes, les escales douillettes ou spartlates, l'intendance et le transport des bagages restent l'affaire des aubergistes.

Florence Evin

#### क्रमार्थिक स्थापक महत्त्व AUBERGE DU VIEUX VILLAGE D'AUBRES\*\*\* 3 km de NYONS

Toutes nos promotions été 97 séjours, circuits, vols, 4h de Paris par TGV (Montélimer) **2** 08 36 68 65 68 Calme - Vue - Produits fermier et blo si possible - Régimes sur demande SORE JUSTER ES 1/2 Pens. à partir de 360 F/pers.

#### Les Villages de Montagne.....

Vacances

moins chères !

35 villages authentiques parmi les plus beaux sites de montagne dans les Alpes, les Pyrénées, le jura, le Massif Central. 50 hôtels, 30 résidences, en séjours simple ou séjours à thèmes pour des vacance

ex.: s@our •Montagne- à Saint Jean Montcla (Alpes de Haute Provence]: PC en hûtel étoiles + club enfants + 3 sorties rando + 3 sorties VTT encadrels + soirées diapos e jeux + Accès piscine et tennis. La semaine : 2 240 F Tout-compris par personne. Brochure été 97, information et réservation : Tél. 04.50.54.70.55 - Fax : 04.50.54.49.33

– IURA Vacances scolaires (été, Toussaint) HOME D'ENFANTS près frontière suisse.

ment jennesse et sports, accueil de vos enfants par chambre avec seb et wr. Accuei volcut, limité à 15 enfants. Ambiance familiale et chalenreuse, possibilité accompt, depuis l'aris TeV. Activ.: YTT, jeux collect., peinture s/bois, ternis, poery, initiat., échecs et thétire. fabric de pais - Tél. : 03.81.38.12.51

#### chambres très confortables Tél: 04.75.26.12.89 - Fax: 04.75.26.38.10 3617 TRAVELPROMO

08 36 69 90 66 - 12.23 Finns MAROC / MARRAKECH JUILLET: 8 jours/7 maits Vol + Hôtel 4\* en DP MALTE 8 jours/7 mits Vol + Hôtel Chib en 1/2 P 2 470 F CROISIERE RUSSIE 

Vol + Bateau + Visites

PROMOTION SICILE HOTEL CLUB PLAIA D'HIMERA Départ 28 juin, retour 5 ou 12 juillet i semaine au départ de Paris 3 650 F la semaine supplémentaire

2 030 F

Avion special atler/retour + transferi hôtel en demi-pansion chambre double Minitel 3615 CIT EVASION 01.44.51.39.27



医胆管 高速直續 and a stranger of the and the same parties at the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

and the control of the second The design of



## Pluies, vent et fraîcheur

UNE PERTURBATION active s'enroule autour d'une dépression centrée au nord de la France, amenant jeudi de nombreuses pluies, des vents soutenus et un air relativement frais. La majeure partie du pays sera sous l'influence d'une traîne active dans laquelle quelques orages éclateront parmi les averses.

PARTIR

State Process De Men

A tag interest to the caretage.

Cong.

2000

....

-- Title

· · · · · ·

1 - 4 - 2

1-2- C

I is the following

194 - 194 - 4 LE

: - - -

---

- \_: :-

---

. . . .

- :----

اسرو

1 m

Same of the

- af

11 12 Al 1545

■ 1 \* 1 XPH155

50

Bretagne, Pays-de-Loire, Basse-Normandie. - Averses et pluies continues seront au menu de la journée. Les rafales de vent pourront atteindre localement 100 km/h. Il fera de 15 à 17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France. Centre, Haute-Normandie, Ardennes. - De nombreuses averses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre, tomberont toute la journée. Le vent de sud continue à souffler au sud où il dépasse encore 50 km/h dans les pointes. Il fera de 15 à 18 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté. ~ Journée placée sous le signe des averses parfois orageuses. Le vent

PRÉVISIONS POUR LE 26 JUIN 1997

Ville par ville, les mhima/maxima de tem

pole NANCY 16/24 P NANTES

PAU

PERPIGNAN

RENNES ST-ETIENNE

STRASBOURG

TOULOUSE TOURS FRANCE or

CAYENNE FORT-DE-FR.

et l'état du ciel. S : ensoleillé; N : mageux;

16/19 P 15/19 P 11/18 S

12/15 P

11/19 P

11/16 F

C: couvert; P: pluie; \*: neige.

de sud peut encore atteindre 50 km/h le matin. Le soleil fera des apparitions au cours de la journée Il fera de 17 à 20 degrés.

Portou-Charentes, Aquitaine, Midi-Pyrénées. - Encore du mauvais temps pour cette journée avec de fréquentes averses et un vent de sud-ouest soutenu pouvant dépasser 50 à 70 km/h en pointes. Il fera de 16 à 20 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. - Cocktail de nuages, de pluies ou d'averses et de vent pouvant atteindre 60 km/h sous les averses. Le soleil se montrera tout de même au cours de la journée, et on attend une amélioration sur Rhônes-Alpes dans l'après-midi. Il fera de 17 à 20 degrés.

Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse. - Cette journée débutera généralement sous la pluie. Excepté sur la Corse et le relief des Alpes et des Pyrénées, le soleil se montrera l'après-midi, mais n'empêchera pas les averses. Il fera de 21 à

> POINTE-A-PIT. ST-DENIS-RÉ. EUROPE AMSTERDAM

ATHENES BARCELONE

BELFAST BELGRADE

BRUXELLES

BUCAREST

BUDAPEST

COPENHAGUI DUBLIN

FRANCFORT

BERLIN

14/19 5

17/23 S 12/17 P

11/19 P

11/19 P

15/20 P 11/17 S

22/31 N 25/28 N 22/25 C



#### LE CARNET **DU VOYAGEUR**

■ GRÈCE. Trente-deux vols intérieurs aller-retour de la compagnie nationale Olympic Airways out été annulés jusqu'au vendredi 27 juin à la suite d'une grève des mécaniciens au sol. Les annulations de mercredi et jeudi concernent principalement les vois vers des îles de la mer Egée, Zante et Cephalonie en mer lonienne, et vers Kozani et Kastoria dans le nord-ouest.

■ ETATS-UNIS. La première grande vague de chaleur de l'été dans le Middle West a déjà fait quatre morts à Chicago et les autorités ont invité la population à prendre des précautions particulières. Les températures ont dépassé mardi 24 juin 32 degrés pour la cinquième journée consécutive et la forte humidité rendait l'atmosphère très lourde. La municipalité a demandé à la population de délaisser les voitures particulières et de prendre les transports publics. - (Reuter.)

| 24/28 5 | KIEV        | 14/18 P            | VENISE       | 17/20 N          |            | 21/33 5         | A DANSE VILLANDE STATE OF THE S |
|---------|-------------|--------------------|--------------|------------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/30 N | LISBONNE    | 17/21 N            | VIENNE       | 11/22 5          | Marrakech  | 17/25 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20/24 N | LIVERPOOL   | 10/12 P            | AMÉRICUES    |                  | NAIROBI    | 12/22 S         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | LONDRES     | 10/13 P            | BRASILIA     | 11/25 S          | PRETORIA   | 4/23 S          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12/16 P | LUXEMBOURG  | 11/15 P            | BUENOS AIR.  | 2/11 5           | RABAT      | 17/25 \$        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22/27 S | MADRID      | 16/27 S            | CARACAS      | 24/29 C          | TUNIS      | 20/29 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20/24 N | MILAN       | 17/20 P            | CHICAGO      | 18/27 N          | ASIE-OCÉAN |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8/13 N  | MOSCOU      | 16/24 N            | LIMA         | 21/26 N          | BANGKOK    | <b>29/3</b> 7 C | A THEORY OF THE PROPERTY OF TH |
|         |             |                    |              |                  |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13/25 S | MUNICH      | 9/18 N             | LOS ANGELES  | 19/25 5          | BOMBAY     | 28/30 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12/22 5 | NAPLES      | 19/26 N            | MEXICO       | 13/22 N          | DJAKARTA   | <i>27,</i> 32 S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/16 C | OSLO        | 10/14 5            | MONTREAL     | 16/27 S          | DUBAI      | 30/39 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12/15 P | PALMA DE M. | 18/27 5            | NEW YORK     | 25/29 P          | HANOI      | 27/32 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14/25 5 | PRAGUE      | <del>9</del> /20 5 | SAN FRANCIS. | 12/20 C          | HONGKONG   | 26/28 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13/23 S | ROME        | 18/24 N            | SANTIAGOICHE | -1/10 5          | JERUSALEM  | 19/29 S         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10/17 S | SEVILLE     | 18/31 S            | TORONTO      | 16/24 S          | NEW DEHLI  | 28/34 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9/12 N  | SOFIA       | 11/24 N            | WASHINGTON   | 25/34 5          | PEKIN      | 22/31 5         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13/18 P | ST-PETERSB. | 12/20 N            | AFRIOUE      |                  | SEOUL      | 26/31 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13/17 P | STOCKHOLM   | 11/18 N            | ALGER        | 17/29 5          | SINGAPOUR  | 28/32 P         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11/18 5 | TENERIFE    | 14/18 N            | DAKAR        | 23/27 N          | SYDNEY     | 9/16 P          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |             |                    |              |                  |            |                 | Situation le 25 juin à 0 heure TU Prévisions pour le 27 juin à 0 heure TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18/25 N | VARSOVIE    | 10/20 5            | KINSHASA     | 17 <i>1</i> 29 S | TOKYO      | 23/30 N         | Situation le 25 juin à 0 neure 10 Previsions pour le 27 juin à 0 neure 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### **JARDINAGE**

AJACCIO BIARRITZ

BORDEAUX BOURGES

BREST CAEN CHERBOURG CLERMONT-F.

DUON GRENOBLE

LILLE

## Comment préserver son jardin lorsqu'on part en vacances

IL Y AURA bientôt plus de festivals de jardins que de festivals de musique en France, certains d'ailleurs associent ces deux arts qui ne se rencontrent qu'exceptionnellement: la musique a horreur du plein air, sauf la trompe de chasse et Jean-Michel Jarre. Mais il n'est pas interdit aux jardiniers-mélomanes-iardi niers, qui s'apprêtent à abandonner leur petit havre de paix, de se munir de lardins en France, un ioli guide qui recense 750 jardins remarquables de l'Hexagone. Une sorte de bible dont les jardiniers ne se sépareront pas, pas plus que les wagnérolâtres du siècle dernier ne seraient allés à Bayreuth sans leur

Classés par département et par intérêt, ces jardins sont détaillés, explicités, parfois illustrés en couleurs, certains bénéficient de plans. Les auteurs regroupés autour de Michel Racine ont poussé le sens pratique à son comble : les cartes des vingt-deux régions métropolitaines proposent des itinéraires buissonniers particulièrement futés. Il serait fort étonnant que les voyageurs estivaux ne croisent pas un

festival de musique dont les concerts sont organisés dans un

Michel Racine a pourtant oublié que la France a des départements et des territoires d'outre-mer... N'y aurait-il aucun potager, aucun jardinet, aucun parc, digne d'intérêt au-delà des mers? La France des

RETROUVAILLES ATTRISTÉES Les premiers départs en vacances

approchent. Cette période de l'année provoque des séparations déchirantes et des retrouvailles attristées. Passe encore pour la pelouse bonne à faucher après un mois sans tondeuse, pour les mauvaises herbes qui ne manquent pas de reprendre le dessus, d'étouffer les jeunes pousses vivaces et les annuelles en pleine croissance. Les plantes d'extérieur ont d'ailleurs dû souffrir, cette année encore et malgré la sécheresse annoncée, des trombes d'eau qui ont fait pourrir les boutons de roses, couché les delphiniums, écrasé les coussins de géraniums vivaces, attiré escargots et limaces qui font de vilains trous dans les plus beaux feuillages...

L'angoisse du jardinier, ce sont les plantes qui poussent en pot, les balconnières et les jardinières. Et là, quels que soient les trucs mis au point par les plus ingénieux, rien ne saurait remplacer les relations de bon voisinage et le donnant-donnant - « Arrosez mon jardin, j'arroseraí le vôtre » - dès lors qu'on plus d'une sem

Pourtant, queiques précautions s'imposent, telles que débarrasser fenêtres et murets de leurs pots et les regrouper tous à l'ombre. Les plus petits gagneront à être enterrés, les plus gros à être posés sur des soucoupes prévues à cet effet. Bien arrosés, ils pourront tenir la semaine. Si l'absence dure plus longtemps, la personne chargée des arrosements - ce mot ancien est plus délicat que celui d'arrosage qui l'a peu à peu remplacé - verra sa

tache facilitée. Attention toutefois, le mieux est l'ennemi du bien. Distribuer l'eau avec parcimonie est préférable à des plantes dont les racines pourrissent d'avoir été noyées - nous avons perdu ainsi de belles cactées et un manguier de semis. Ce dernier n'aurait jamais porté de fruits, mais

que ses feuilles étaient belles et son port parfait!

Avant de partir, il faut penser à couper toutes les roses et toutes les fleurs fanées, ne pas hésiter à rabattre sévèrement quelques plantes - mufliers, delphiniums, lupins, géraniums vivaces ~ et veiller à supprimer les hampes florales et les itons bien formés des soucis, des géraniums et des géraniums lierres.

que queiqu'un s'occupe de désaltérer les plantes de pleine terre les les rosiers qui fleurissent tout l'été.

Travaux pratiques

rieur, etc.

téL: 01-40-71-76-02.

juillet sera en pleine floraison. Ne restera plus alors qu'à réinstaller pots et jardinières à leur place, à leur donner un engrais adapté pour qu'elles fleurissent encore jusqu'aux gelées.

Les rosiers qui ne fleurissent qu'une fois par an vont avoir besoin d'être taillés, la majorité d'entre eux arrive, en effet, en fin En pratiquant ainsi, et pour peu de floraison. L'opération est assez complexe, beaucoup plus que pour

plus exposées au soleil, le jardin fin Les buissons doivent être traités avec beaucoup de doigté. Les coupes devront se fimiter à un rééquilibrage des branches et à un éclaircissement du centre de l'arbuste, afin que la lumière pénètre bien.

> Les rosiers grimpants devront être dépaissés. Leurs plus vieilles branches seront supprimées, les pousses ayant porté des fleurs rabattues à deux ou trois yeux de leur point de départ. Après quoi, il faudra repalisser toutes les branches en les répartissant le plus harmonieusement possible.

> Cette technique convient particulièrement aux rosiers qui font de longues branches fines et souples. Elle est beaucoup plus difficile à appliquer aux rosiers qui font du « bois » rigide. Ceux-là devront simplement être nettoyés de leurs branches les plus faibles et les plus vieilles. Tandis que les nouvelles seront délicatement pliées à l'horizontale, de facon qu'elles développent de nombreuses pousses latérales qui porteront des fleurs l'an prochain.

> > Alain Lompech

## **MOTS CROISÉS**

PROBLĖME № 97132

Défend la plante. - XI. Diseuses de

1. Mise au monde en toute simpli-

cité. – 2. « Marché noir » en

Espagne. Annonce Angelico. - 3. Fait

la cloche, Le sodium. En vers. - 4. A

de la classe. Ajouter quelques

pointes. - 5. Monte dans l'arène.

Brûla comme du bois sec. - 6. Néga-

tion. Le prix de la moitié. Dans un

rêve. - 7. incendiaire romain. Finit à

la corbeille. - 8. Préposition. L'Etat

des mormons. En rébellion avec le

chef. - 9. Entaillas. Démonstratif

helles aventures.

VERTICALEMENT

SOS Jeux de mots: 3615 LEMONDE. tapez SOS (2,23 F/min).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ц ٧ VI VII VIII IX X ΙX

L Paroissienne pétrie de bonne volonté. – Il. Laissent bouche sèche. Porte iunette. - III. Complètement lessivé. Grande au Mexique. - IV. Prise pour être le premier. Ses droits se regient en passant. - V. Fait l'ouverture. Est tout proche. - VI. En retour. Nouveau au début du siècle. Nouveau le 1º janvier. - VII. Sur la mer Egée, au sud de l'Eolide. Compositeur postsériel. - VIII. Sommets européens. Sa tache apporte un certain charme. - IX. Donne de l'ombre aux tombes. L'épouse d'Auguste et la maman de Tibère. Dans la note. - X. Serpent de verre. retourné. - 10. Pour mettre une

HORIZONTALEMENT

danse, ou simplement dansant. Fille

tribes. SOLUTION DU Nº 97131 HORIZONTALEMENT L Pèse-lettres. - IL Ecalure. Ace. -III. Tomate. Igor. - IV. Il. Sapeur. - V. Timori. Paumė. - VI. Seurat. Sel. -VII. Free. Elgeni (lignée). - VIII. Ternie. EV. - IX. Uns. Icare. - X. Ri. Neigeuse. ~ XL Savonneries. VERTICALEMENT

1. Petits-fours. - 2. Ecolier. Nia. - 3. Sam. Muets. - 4. Elaborée. No. - 5. Lut. Na. Rien. - 6. Eres. Tencin. - 7. Té. Ap. Liage. – 8. lpa (apī). Gérer. – 9. Rageuse, Eur. - 10. Ecoumène. Se. - 11. Serre-livres. Nous donnons ci-dessous la solu

bième nº 97129 paru dans nos éditions de samedi 21 juin daté 22-23. HORIZONTALEMENT HORIZONTALEMENT

1. Do ré mí fa sol. – II. Efite. Adulé. – III.
Bidets. Ores. – IV. Obésité. Ére. – V. Ure.
Sumo. OM. – VI. Lise. Potirus. – VII. Qu. Efit.

– VIII. NSP. Ediffice. – IX. Activités. – X.
Emue. Tèterit. – XI. Salaces. Sée.

VERTICALEMENT

1. Déboulonnés. - 2. Otibrius. Ma. - 3. Ridées. Paul. - 4. Erés. Ec. CEA. - 5. Métis. Let. - 6. Sunnidité 7. Fa. Emotives. - 8. Ado. Of. fft. - 9. Sure. Imites. - 10. Oléron. Cène. II. Lèse-majesté.

**DÉPLACER LA GARDE** d'église. - 11. Qui vous prennent aux Voici une belle illustration d'un

> coup technique joué, dans un Philippe Dupuis championnat juniors en Islande, par Jon Thorensen.

♠ R D 3 ♥ 10 8 3 A 10 7 ♣ D 10 7 4 ↑75 ♥95 ♥R9842 ↑8632 ↑ AVIO A A V 10 6 ♥ARDV76 0 D 5

BRIDGE PROBLÈME Nº 1743

Ann.: S. don. Pers. vuln. Ouest Nord Est passe 2 passe passe 3 o passe

passe 6 ♥ contre... 4 છ Ouest ayant entamé le 2 de Trèfie (4º meilleure) pour le 4, le Valet et le 9 de Trèfle, Est a contre-attaqué le 4 de Cœur. Comment Ion Thorensen, en Sud, a-t-il gagné le PETIT CHELEM À CŒUR contre toute défense?

· DE MISTARS est édité par la SA Le Monde. La reproduction de tout article est impriste sans l'accord de l'administration.

ISSN 0395-2037

. . . . . . . . .

Ce Monde President directors général : Commisque Alday
PUBLICITE
Director général : Général Mona

21 bis, rue Claude-Bernard - BP 218 75226 PARIS CEDEX 05 Tél : 01-42-17-39-00 - Fax : 01-42-17-39-26

La Mairie de Paris et les amis de Bagatelle organisent une initita-

tion à l'art du jardin. Au cours de ces travaux pratiques, les appren-

tis pourront découvrir la botanique, les différentes familles de

plantes, les modes de reproduction, s'initier à la taille des arbres et

des arbustes, tout apprendre sur l'entretien des orchidées et sur la

multiplication des plantes vertes... et des plantes carnivores. Ils au-

ront aussi accès aux secrets sur l'art d'élever les palmiers en

appartement, de faire pousser les fougères d'intérieur et d'exté-

★ Université d'été, conférences données par des professionnels de la

Ville de Paris, Serres d'Auteuil, 1, avenue Gordon-Benett, Paris-16°

(Mº Porte-d'Auteuil). Tous les samedis matin, jusqu'au 11 octobre (sauf le

16 août). 40 F la séance, tarif dégressif au-delà de dix. Renseignements,

Le contre d'Est a fourtij la clef du coup. Il y avait onze levées maitresses, et la douzième ne peut provenir que de l'affranchissement de la Dame de Trèfle en coupant deux fois Trèfle si Est a A R V secs. Mais il y a une autre possibilité : un squeeze Carreau-Trèfle. Or celui-ci n'est possible que sur Ouest. Il faut qu'il ait le Roi de Carreau, mais aussi qu'il soit seul à être gardé à Trèfle alors qu'il n'a aucun honneur! Mais la situation n'est pas désespérée si Ouest a le 8 de Trèfie au moins quatrième (ce qui est le

cas). Voici comment Sud est arrivé à squeezer Ouest : il a fait un double transfert de garde à Trèfie en allant au mort, deux fois à Pique, pour jouer la Dame de Trèfle (couverte et coupée), puis le 10 de Trèfle (couvert et coupé) afin qu'Est ne soit plus gardé dans cette couleur. Il tire ses Piques et les atouts pour arriver à la situation sui-

Sur le Valet de Cœur, Ouest doit garder le 8 de Trèfle et défausser le 9 de Carreau. Sud jette de 7 de Trèfie du mort et réalise les deux derniers Carreaux.

UNE SUPERBE DÉFENSE

La donne suivante est une des plus belles illustrations d'une superbe défense.



2 SA passe passe passe Ouest a entamé le 3 de Cœur pour le 5, la Dame et l'As de Sud. qui a joué le 5 de Pique pour la Dame du mort (Est a fourni le 3 de Pique). Le déclarant a joué ensuite le 3 de Trèfle pour le 9 d'Est et le Roi de Sud. Comment Ouest a-t-il joué, et comment la défense a-t-elle fait chuter DEUX SANS ATOUT? Note sur les enchères

L'enchère de «1 SA» montrait une main de 15 à 17 points, et la réponse de «2 Piques» était conventionnelle : elle indiquait une main de 8 points avec une distribution régulière.

Philippe Brugnon



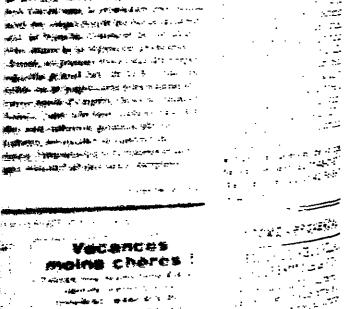

BLANCE OF BUILDING

Application arms 

最後の 乗り上が付け いっちゅうしょう ち

arrandonis en entre de la la

grange for an estate to ment of

「花・野神 衛神神の中の 塩は まっ マイン

graph from a frequency suppose that profits the country of

一般などはないのできます。 一般ないない

Commence of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

The of September to Statement to State

**建设设施的 医乳腺性 医乳腺性 医** 

SERVICE OF FIRM A STREET PORT

الأناف المحاربون يرييني الميليكي الميسا

實際 接向可证 MAN WHITE

E was to the contract of

· 数二二二二

Service Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Control of Con

Application of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the co

and the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

marian Ilika The second of the second of the second ACM STREET

पुरुषेक्षत्र विकासमान्त्रीय स्थापना व्यवस्था

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

english and general section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the s

Mary Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commercial Commer



#### NEUF ET RÉSIDENTIEL

#### FICHE PRATIQUE du 26.06.1997

Cette fiche hebdomadaire est rédigée par les spécialistes du mensuel immo-bilier Immoneus.

#### **Z** Crédit : la banque prête sous garantie

Pour une banque, prêter une somme d'argent importante est un acte risqué. Afin de se protéger contre une éventuelle défaillance de l'emprunteur, elle peut prendre trois types de garanties : l'hypothèque, le privilège et le cautionnement.

armi les différentes garanties associées aux crédits immobiliers. l'hypothèque est sans aucun doute la plus connue. Elle permet à l'organisme préteur de devenir propriétaire du bien en cas de défaillance de l'emprunteur. A l'exception du cautionnement, elle reste la seule sûreté possible lorsque le pret est destiné à financer la construction d'une maison ou l'achat d'un appartement sur plans. Une prise d'hypothèque engendre des frais, car elle doit être constatée par un acte notarié. A ce titre, des émoluments sont dus et l'emprunteur doit en outre payer une taxe de publicité foncière. La rémunération du notaire varie en fonction du montant et du type de prêt. Le barème pour un prét classique est le suivant : jusqu'à 20 000 F, 3,33 % du total du crédit : de 20 001 à 40 000 F. 2.20 %; de 40 001 à 110 000 F. 1,10 %: au-dessus de 110 001 F, 0,55 %. Une TVA de 20,6 % s'ajoute à ces émoluments. La taxe de publicité foncière est quant à elle de 0.615 %, à percevoir sur le montant du prêt majoré de 20 %. Il faut aussi savoir que le conservateur des ration, égale à 0.05 % du montant

emprunté avec un minimum de 50 F.

Les Pavillons Richelieu

SEFEMA L'ummobilier depuis 1960 4042, avenue Raymond Pomcaré - 75116 PARIS

rue Saint-Dominique Commercialisation: SODEMI

Pour tout renseignement : T-2. 01 41 92 22 55

Ruc de Richelle

ou 01 47 55 78 53

NOUVEAU

## Il le privilège de préteur de deniers Ce privilège spécial se sime au sommet

de la hiérarchie des garanties. Il permet au banquier de passer avant tons les autres créanciers, à l'exception du superprivilège du syndicat des copro-priétaires. Il ne peut jamais garantir la construction d'une maison ou l'achat d'un appartement sur plans, c'est-à-dire non encore construit. Dans un délai de deux mois à compter de la vente, le notaire doit inscrire le privilège à la conservation des hypo-thèques. Mais au lieu d'agir au jour de son inscription réelle comme pour l'hypothèque, il rétroagit au jour de la signature de la vente. Ici l'acquereur ne paie que les émoluments du notaire et le salaire du conservateur. Et il est exonéré de la taxe de publicité foncière.

### Il Le coutiennement Les établissements financie

Les établissements financiers proposent de plus en plus souvent à leurs clients de faire cautionner leurs prêts immobiliers par des sociétés spécialisées. En cas de difficulté de paiement, ces dernières paient la banque à la place de l'emprunteur et se retournent ensuite contre ce dernier pour rentrer dans leurs frais Le coût du cautionnement se divise en deux D'une part il comprend une com-mission de caution de 0,50 % du de conseils et d'adresses

**PARIS** 

et du Louvre... un quan

Mise en vente en SEPTEMBRE 1997 de quelques appartements prestigieux au cœur du 7ème

Entre invalides et Champ de Mars, 28 appartements ilvables innuédiamement, du studio au 6 pièces doplex et quelques magnifiques terrasses avec vue panoramique sur les toits e mouuments de Paris.

Quelques surfaces en amortissement "Périssol".

montant du prêt pour les prêts épargne-logement, et de 500 à 3 000 F pour les autres prêts. D'autre part, il intègre une contribution au fonds mutnel de garan-tie, de 1.50 % du montant pour les prêts épargne-logement. Pour les autres crédits, la tarification est dégressive en fonction de leur importance. Toutes les sociétés de caution fonctionnent selon le même principe et les tarifs sout sensiblement les mêmes. A la fin du prêt ou en cas de remboursement anticipé, le versement de la participation au fonds motuel de garantie est en partie récupérable par l'emprumeur (80 % environ). Ce qui, en revanche, n'est pas le cas de la commission de caution. N.G.

Pour d'autres conseils, consultez IMMONEUF, le mensuel de l'immobilier en vente 20 F chez votre marchand de journaux.



Plus de 300 pages

Communiqué

SEFIMA

### 16° arrondissement

46,rue de Longchanq Réalisation : COREVA 4, avenue Victor Huge 75116 PARIS Tel. 01 44 17 39 28

A 200 m du métro Tromidéno, su creur du prestigieux quarier Trocadéro-léna, une résidence de grande qualité ouverte sur mu vaste jardin intérieur. Prestations à la demande et plans personnalisés en fonction de l'avancement des travaux. Renseignements et vente : COREVA, du lundi au vendredi de 9 la à 12 h 30 ca de 14 h à 19 b...

COREVA

MESURES EXCEPTIONNELLES DE LANCEMENT Superbe visidence du studio au 5 pièces. A proximité de Pont Mirabem et de Part de la Fondation Rossial, le prestigé d'une résidence élégants à l'orchitecture astinée et aux prestations de grande qualité. Estamples de prix : 3 pièces 62,80 m² lab (lot n°11) : 1 700 000 F parking et cave incits. A pièces 97,95 m² lab (lot n°14) : 2 840 000 F parking et cave incits. Bestant de Vente : 11-13, qué Wilhem - Paris 16º

couvert lundi, jeadi et vendredi de 14 h à 19h. samedi, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Tel. 61 42 24 65 26

#### 20° arrondissement

La cour des Noues Rue de la Cour des Noues ler PROMOTEUR CERTIFIÉ QUALITÉ ISO 9001 Réalisation : FRANCE CONSTRUCTION

Les Jardins d'Auteni 11-13, ne Wihan

01 47 12 53 53



#### **RÉGION PARISIENNE**

### 92 Boulogne-Billancourt க்

FRANCE CONSTRUCTION à Boulogne et Levalinis let PROMOTEUR CERTIFIÉ QUALITÉ ISO 9001 FRANCE CONSTRUCTION TAL 01 46 63 22 40

7 jours/7, de 9 h à 19 h,

SPECIAL INVESTISSEMENT PERISSOL

A BOULOGNE A proximité de 2 lignes de métro, bessur studios et 2 pièces dis-pondière inmédiatement.

standing, beaux stadios et 2 pièces livrables en mars 1997. Frais de notaire réduits, idéal dé

## 92 Neuilly-sur=Seine 🦈

LANCEMENT. Angle me de la Marine er bd Senent er PROMOTEUR CERTIFIÉ QUALITÉ ISO 9001

restricted de l'Inde le Grande Jatte, caractérisée par sa trançuillés et la unatiplicité des espaces verts. Architecture raffiée et prestations de très grande qualité. Les appartements out été conçus pour vous assurer conflert et qualité de vie (tités beiles terraises, grande hauteur sous pinfond, parquet...).
38 appartements du studio au 5 pièces (caves, parkings en sous-sol) et une masson individuelle.

Bureau de Veste sur pince : curvert bundi, jeudi et vendredi de 14 h à 19 h, samedi, dimenche et jours fériés de 10h30 à 12h30 et de 14 h à 19 h.

## 93 Pantin

94 Maisons-Alfort

résidence étudiante de standing.

Studio à partir de 284 000 F.

Le Clos Berthier PARIS OUEST Inn 78, bd Saint-Marcel 75005 PARIS T6. \$1 45 87 70 28

Les Académies

STIM BATTR

ceden 01 47 12 54 44

FRANCE CONSTRUCTION TEL 01 46 93 22 09 Rens. : 7 jours/7, de 9 h à 19 h.



PETITE RÉSIDENCE sur place plétouse. Du statio sa 4º A partir de 10 800 F/ar', parking en sus. 3ème trim. 98

RESIDENCE POUR ETUDIANTS - IDEAL INVESTISSEUR

RECUPERATION TVA ET AMORTISSEMENT PERISSOL

A 250 m du métro, à 900 m du Parc de la Villezte, proche de tous commences, es petit immeuble (12 appartements) offer terresces, bulcous, bomnes prestations, aforanté foudiée, charges modérées. Méal pour un investissement Périssol ou pour profiner de prêt à 0%. Buresu de Vente : marti, metoredi, jeudi, vendredi et samedi après-midi (14 à 19 h.). 56, av. Jean Jaurès à Pantin (RN 2).

Tél. buresus vente : 01 48 44 70 58
ou portable : 06 11 11 46 17

PARIS OUEST

STIM BATIE

WALL BE THE

Résidence Saint-Martin Ict PROMOTEUR CEBTIFIÉ QUALITÉ ISO 9001 Réalisation : FRANCE CUNSTRUCTION Tel 81 46 93 22 00

92513 Boulogne-Billancourt 01 47 12 54 44

71, rue Gutenberg

Bouygues Immobilier,

92513 Boulogne-Billancourt

STIM BATER

cedes. 01 47 12 53 53



ALIT A

Tétaphonez inst de suite so 81 46 83 22 90 pour lubre partie des privilégiés. The superior field not as a same as a 1 a 5 2 are part time partie was proving at the superior field not act of 2 are part time at a such man a 5 pièces west caves et parkings en sous-sol. 3 proxumisé du Canal as fuie Martin et de l'Hôtel du Fond. Une architecture miffude pour une belle façade un cachet parisien, avec de nombreux balcons ou arranses overaits plein Sud. Prestations particulièrement soignées : Label Promosèle: Condort-Plus.

A partir de 17.900 F le m², hors parking, et daza la fizite du stoci disponible.

44 appurtements du atmile en 5 pièces. Prix moyes : 23 000 f le m².

Entre Bourse et Opéra, à quelques pas de Drouot, du Paltis Royal

opportunités neuves de ce Paris Grande Tradition : Les Pavillons Richelieu, harmonie de charme, d'élégance et de cunfort moderne. De superbes façades 1840, conservées et rénovées, préservent l'intimité de deux cours au calme protégé. Du studio au 5 pièces, un grand choix d'appartements neufs pour vivre en famille, pour un pied à terre ou pour investir. Parkings en sous-sol.

Mise en vente en SEPTEMBRE 1997 de quelques apparten

Bureau de vente : angle rue Bichat et Quai de Jen mudi, jendi et vendredi de 14 h à 19 h, samedi, din ficites de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

The Charles on the Care

Résidence Voltaire Realisation et commercia Bouygnes Intmobilier 150, route de la Rette

RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS DU STUDIO AU 2 PIÈCES - IDÉAL INVESTISSEURS

RENTABILITÉ ÉLEVÉE GARANTIE Au cour du 11º arrondissement, cette résidence pour écudiants située à proximiné de nombreuses écoles supérieures. Revenus locants garantes par contrat. Remabilité élevée. Conseils sur les mesures fiscales tides à l'investissement locanif, amortissement "Pérassol".

STIM BATIR

Côte and des Landes 40140 Soustons Plage LES MAISONS

4

40 Soustons plage (Landes)

**PROVINCE** 

PIERRE ET BOIS 23. me d'Aste 40140 Soustons TEL 95 58 41 23 61 Face 65 58 41, 24 68

Ħ

LA GARANTIE D'UN CONSTRUCTEUR LOCAL

Resolgmentate et ventes : 01 47 12 54 44

A 300 mètres des plages de amble fin, golf, rempls, pistes A 300 menus acquires, sona les pins.
VILLAS - séjour liveh, équipée - 3 chambies - mezzanine - sellede-bales - WC - abri terraisse (villas témoins) - jurdin privant. Prix : 545 000 france :
Possibilité de gestion locative. Reptabilité 7%.

11 les malsons Pierre et bois

Villa Marmontel 107-109, sue de l'abbé Grouk, IN PROMOTEUR CERTIFIE CONSTRUCTION Tel. 01 46 03 22 90 7 jours/7, de 9 h à 19 h.

Un programme superbe à découvrir absolument et choisissez le meilleur du 15e arrundissement ! A deux pas du métru Convention et des commerces, un programme de très grand standing sur jardins insérieurs : 47 apparaments du studio au 5 pièces duplex, caves et parkings en sons-soi. Le calme an comm d'un véritable quartier parisien !

Livrabon étane trimestre 1997 Prox à partur de 24 500 F le ur bors parking et dans la limite du

Fix a para se se social de la para de se social de se social de la para de vente sur place ouvart : lunda, paral et véndrots de 14 h à 19 h, sameda, dim fériés de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.



APPARTEMENTS DE STUDIO AU 4 PIECES

Bureau de vente : :18, rue de l'Abbé Grouk - ouver lundi, jemb et vendredi de 14 h à 19 h, armedt, dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Tél. 01 45 31, 61, 35 ou 01 47 12 54 44

### LE MARCHÉ, LES CONSEILS DE LA FNPC

#### QU'EST-CE QU'UN PROMOTEUR-CONSTRUCTEUR ?

Le promoteur-constructeur réalise et commercialise . des constructions neuves, bien sûr, mais aussi villages de maisons, résidences de tourisme, bureaux, locaux commerciaux et industriels, parcs d'activité...

Le promoteur-constructeur est un producteur et non un intermédiaire. Il conçoit, fait construire, finance et commercialise des produits adaptés aux besoins de ses clients. il en assume le risque et la responsabilité.

Acteurs essentiels de la construction et de l'urbanisme en France, hommes et femmes d'initiatives, les promoteurs-

constructeurs ont construit plusieurs millions de logements au cours des dernières années. Leurs activités concernent directement ou indirectement plus de 200 000 emplois.

> PEDERATION NATIONALE DES PROMOTEURS **CONSTRUCTEURS**

F.N.P.C. - 106 rue de l'Université - 75067 Paris

tar if

Later Con

300mmg/

· . . .

•

.. ...

1875 TJ.

ANDE

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Times (III)

-- . .

Mark Carry Ballet Market \*\*\* \*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. ---

a 二 并 被 **被 等等** 



\*\* \*\*\*\* \*\*\*

# \*\*\*\*\*



VERS UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE

La loi du 18 décembre 1996, dite loi CARREZ, va changer les comportements : à partir du 19 juin 1997, tout vendeur de lot de copropriété devra obligatoirement déclarer la superficie exacte de son bien, sous peine de nullité de l'acte authentique de vente. Ce nouveau dispositif de protection du consommateur immobilier ne s'arrête pas là. En effet, si la superficie réelle est inférieure de 5% à celle déclarée, l'acquéreur pourra désormais obtenir une réduction du prix proportionnelle aux mètres carrés manquants ; et ce risque sera d'autant plus important que la surface du bien vendu sera petite.

Depuis toujours, l'usage en France était de vendre un nombre de pièces. Désormais, répondant à une demande pressante des associations de consommateurs, à laquelle se sont joints les professionnels de l'immobilier, dont le Notariat, l'indication de la superficie dès la promesse de vente apportera une transparence bienvenue. Elle évitera un contentieux qui avait tendance à proliférer ces dernières années, à condition que le mesurage soit réalisé avec sérieux.

N.B. : Pour éviter toute action en réduction de prix, le vendeur aura tout intérêt à faire appel à un homme de l'art. A ce titre votre notaire pourra vous conseiller dès votre décision de mise en vente de votre bien, et vous assister dans cette démarche.

Chambre des Notaires de Paris - Place du Châtelet - Paris 1er Téléphone: 01.44.82.24.00



VERSAILLES

(MONTREUIL)

20, rue du Refuge

EXCEPTIONNEL

Belle résidence récente

Studio 27 m² RdC

1 park comoris 490 000 F

3 pièces, 72 m², 4º étage

2 park, compris 1 150 000 F

4 pièces, 85 m², 1° étage

2 park, compris 1 355 000 F

5 pièces, 96 m², 2º étage

2 park. compris 1 645 000 F

LOCARE

**01-40-51-66-0**2

HAUTS-DE-SEINE

(92)

MONTROUGE Bd de la Marrie

4 p. 96 m², 6º ét. vue asc. Box.

1 180 000 F 01-40-47-57-82

SEINE-SAINT-DENIS

### VENTES

transfer elements a sin trackle per figur

يعون وماند المانية المؤلف المانية

before was a Coloregue of the re-

The second second second

التا الأخلى ولا المال في التي

والمنطوع والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق والمناطق وال

Barrier - The State of the State of

Same of the same

- 1 T

COREN

#### **APPARTEMENTS**

#### Paris 4<sup>a</sup>

Bastate beau 6 p., 6º ét. lle Cité 7 p., vue Seine intérieur à rénover ALM.: 01-53-01-99-01

### Paris 5

PRES SEINE 215 NP Superbe imm. 4º asc. lumineux 5 gdes pièces, gde cuis., 2 bains élégant park. 01-42-36-88-05

R. MOUFFETARD - DUPLEX 3 p., 70 m², cheminée, charmo 1 680 000 F - 01-45-89-49-34

Rue Pierre-Nicole Immeuble ancien PDT rénové, studio tout confort 20 m2 430 000 F NOTAIRE 01-44-88-45-54

Arènes Lutèce PDT., asc., vue deg., 3 p., 80 m², b. plan soigii, ret. nt., ut 43-35-18-38

CLUNY, 3 p., confort 4º asc., soleil, 53 m² 1 200 000 F. 01-43-26-43-43

#### . Paris 6º

ODEON maison de ville XVIII s., 4 niveaux + ss/sol aménagé, terrasse, 7 000 000 F S. KAYSER, 01-43-26-43-43 Rue du Sabot (orès Dracon) 2 p. à rafraîchit, but, ou hab 87 000 F, 01-40-47-67-82

SAINT-PLACIDE, 2 p. à rénover, 3° ét., 561 000 F A.LM. : 01-53-01-99-01

PARIS

#### SÈVRES-BABYLONE

2 p., balc., 5º asc., 790 000 F A.LM.: 01-53-01-99-01

### Paris 7

7º av. de Ségur très beau 2 p., 60,50 m² tt cft 1 434 000 F poss. serv. 12 m²: 280 000 F A MARCHAND 01-46-28-62-68

Av. Bosquet, anc. PDT, standing 8 p., beaux volumes 5 400 000 F NOTAIRE 01-44-88-45-54

#### Paris 8°

RD PT CHAMPS ELYSÉES 4 p., caractère 115 m², triple екро, тектаззе 25 m² 2 700 000 F - 01-42-66-36-53

Paris 9°

SOLIARE MONCEY Aménagemento lucueux 4 p. + chbre de service 1 950 000 F. 01-45-40-97-49

## Paris 10°

APPTS DE CHARME S/CANAL ST-MARTIN Prestations luxueuses A partir de 16 000 F le m² FRAIS RÉDUITS AD VALOREM 01-44-51-55-55

> Paris 11 Mº PARMENTIER GERER

Vd dans petite résidence de 6 étages, studios, 2 p. libres et occupés à partir de 13 000 F/m², ravalement récent, dible vitraces s/av. Parmentier s/place is les mercredis de 14 h 30 à 18 h 30 -

01-43-55-95-91 XIº 7/9, RUE PLICHON dans bel immeuble 1983 กโม รสาเกียว สม 5 ก libres ou occupés. Ex. :

Studio 37 m2 420 000 F libre but, de vte s/bl. jeudl 01-43-38-37-15/01-42-65-03-03 3 R. DU DAHOMEY

RUE ST-BERNARD Immeuble neuf de standing Livraison 4º trimestre 98 Avantages fisceux Studio 2 p., 3 p. à partir

#### de 400 000 F + parking UFG: 01-44-56-10-60

Paris 12

Av. Niel. Anclen, standing - PDT Av. du Bei-Air, uation exceptionne Très bel appt. de 5/6 pièces dans immeuble PDT de gd standing. d'angle - Monceau - imm.

Ch. de service 3 200 000 F Tel.: 01-44-68-16-75 **GARE DE LYON 4 P** Bel imm. 1988 sur jardins

2º ét. ensoleillé 1 590 000 F A.I.M.: 01-53-01-99-01 Mª MICHEL BIZOT Beau 4 p. + gd balc, demier

ét, s/jard. soleit chí individuel daz. imm. de standina - 1 650 000 F GERER 06-07-62-63-00 01-42-65-03-03

A partir de 13 800 F/M² Près DAUMESNIL immeuble 1987 Tél.: 01-44-74-74-80

### Paris 13°

MP CORVISART bei imm. 1976 5º ét., 2 p., 46 m², calm exp. S/O, park. Prix: 900 KF Tel.: 01-44-18-02-80

Babillot réc. dem. ét. séj. 4 chibres gde cuis. 2 bains 120 m² balc. 2 park. 01-43-35-18-36

### **IRLANDE**

Maisons de campagne avec large terrain, petites maisons, haras et domaines fonciers à vendre : tous figurent dans notre catalogue d'été 1997. Ecrivez, téléphonez ou faites votre demande par fax pour en obtenir une copie gratuite. Notre adresse, Agence Immobilière :

JACKSON-STOPS 51 Dawson Street, Dublin 2, Irlande. Tél : 00 353-1-677 1177 Telefax : 00 353-1-671 5156

### Paris 14

RAYMOND LOSSERAND HOTEL DU NORD 2 p., cuis. bains, parfait état. Px.: 450 000 F Tél.: 01-45-40-97-49 Rare aur les jardins de l'Observatoire

Ancien, beau 4 pièces ti confort -Garage, Service NOTAIRE 01-44-88-45-54 Alésia récent stand. ét. él. 2/3 p. 77 m² baic, ss vis-à-

#### vis, calme, box. 01-43-35-18-36 Paris 15

Av. FELIX-FAURE Gci 4 p. près Mª, bal imm. pierre de t. 5º asc. serv. 2 430 000 F 01-40-47-67-82 SOLIARE BRASSENS s/verdure 3/4 p., 3º asc. état neur Parouet, Cuis, écuioée 1 780 000 F 01-40-47-67-82

## Paris 16

Part. vd. rue Marbeau

imm. PDT, stand.,

asc. 100 m², 4/5 p., 1" ét.

sur cour arborée

Calme 1,8 MF. Ag.

s'abstenir. 01-45-00-50-79

R. Lauriston 2 p. + terrasse

Belle vue, imm. It oft

1 350 000 F 01-53-92-25-24

Paris 17

7 p. Beaux volumes

3º 61. 241 m², à rénover.

4 750 000 F

NOTAIRE 01-44-88-45-54

SUPERBE APPT

bourg. Triple récept

4 chbres, dem. étage

balcon, soleil,

5 800 000 F

01-45-71-01-40

Ancien aleller artiste

80 m² env. en duplex 6,30 m

s/platond + box 1 900 000 F

S.I.G. - 01-40-64-30-55

**ENCHERE NOTAIRE** 

174, nue Courcelles, 5º ét.

6 p. 175 m². P. de serv. Cave.

Mise à prix : 2 800 000 F

Visites les 28/6 et 3/7

de 10 h à 12 h

01-45-44-46-93 (Mile Gros)

R. Le Foyer de Costil

Paris 20°

Av. Gambetta

4 p., charme 80 m² + chbre

de service 1 390 000 F

LP. - 01-48-83-32-88

Gambetta gd 5 p.

s/jard. privatří arboré

cave park. 1 800 000 F

L et D. 01-44-30-45-42

LOUVECIENNES

Vue except., appt. 140 m², 5 p.

gd balc, gd standing., pisc. Park. Px.: 2,350 M. Tél.:

01-39-18-05-12

CHATOU CENTRE

immeuble de standino

3 P. 860 000 F

Double exposition

Tél.: 01-34-80-65-53

YVELINES

(78)

(93) 93 PRÉ-ST-GERVAIS BD FLANDRIN STAND. centre, loft aménagé 100 m² Superbe garçonnière en 3 p. i 190 000 F 6º ét., plein soleil, balcon LP. 01-48-83-32-88

#### VAL-DE-MARNE (94)

**BOIS DE VINCENINES** Appl. lumineux : 123 m² Dble séjour, 2 gdes chbres balc. 17 m², Box, parfait et., 2,575 M. Tél. : h. bur : 01-42-89-53-33

#### ETRANGER

VENISE (Italie) à proximite palazzo Grassi lmm. 3° ét. : appts. 73 m² chacun plus appt, mansardé 50 m². Trvx. intérieurs à prévoir. 2,6 MF. Tél.: 01-43-04-34-67

**EN SUISSE** à Villars-sur-Ollon (Vaud)

Bei appart. 3 poes av. garage Vue imprenable sur les Alpes Accès hiver aisé Tél.: 00-41-21-65-81-54 GALLETTI, Galicien 8, CH 1008 Prilly

#### FERMETTES -100 km, Paris 28

1 h par autoroute fermette restaurée, 200 m² sur jardin 3 000 m² 700 000 F. T&L : 01-47-45-72-46. 01-47-45-33-68.

## ALKIANS.

04 Près de Barcelonnette pour investissement tourisme Gde superficie Prix: 1,100 M. Tel.: HB: 04-42-75-06-19.

#### **A SAISIR** TRES RARE, 56 min. Paris direct A6 gare

SNCF Montargis, splendide terrain à batir de 3 HECTARES 50 massif forestier bordé cer rivière. Eau, électricité

branchée avec petit chalet de

week-end. 2 nièces, terrasse

Prix total: 298 000 F credit 90 %

Tél.: 02-38-85-22-92 Biarritz Sud Terrain à bâtir exceptionnel 11 ares 1 100 000 F

#### Tël. : 04-94-58-46-21 VIAGERS

PARIS-SOULT (12°), 3 P. (70 m²), park, viscer ibre 1 tete 900 000 F + 3 037 F/mois FRANCE VIAGER. 01-42-89-06-66.

#### **PROPRIETES**

A 20 km nord Tours part. vend belle propriété compr. 1 malson ppale, 9 pièces 200 m² env. sur 3 niveaux : RdC, 14, 24, 4 à 5 ch. tt. cft, 2 chem., 3 caves et 2 depend., chenil, verger, prairie, bois, 8 ha, 19 ares très arboré 1 500 000 F

02-47-55-03-08 (H. repas) GOLFE DU MORSIHAN SARZEAU, Manoir 1 000 m² sur 5 000 m², clos. Murs en pierres toit ardoise.

A rénov, intérieurement

#### 2.5 MF. 03-21-30-28-66 BOUTIQUES ...

PRESSING bantieue sud,

proche Paris, RER en constante progressio (1996: + 12 %, 1997: + 8 %) Tél.: 01-41-13-88-55

### DOMAINES :

**ENCHÉRE NOTAIRE** « HARAS DE MARDILLY » (61) 80 ha 45, à 160 km de Paris Ensemble bât, de caractère colombaces, brique, 3 280 m² Piste de 1 000 m sur 12 m Mise à prix : 1 500 000 F Visites les 25/6 et 2/7 de 10 h å 12 h

### Mª Jouvion. 01-43-87-59-59

IMMOBILIER. D'ENTREPRISE 6º DAUPHINE, Mixte hab. ou burx 92 m², r.-de-c., sur éléciante cour pavée, daire, fleurie. Imm. ravalé.

1780 000 F. 01-44-07-37-05.

### ACHATS

APPARTEMENTS Rech. URGENT 100 à 120 m² Paris paiement comptant chez notaire 01-48-73-48-07

### Le Monde "Immobilier"

2 rendez-vous dans la semaine

le lundi (daté mardi),

le mercredi (daté jeudi)

Vous vendez ou vous louez votre appartement ou votre maison

### **Forfaits Particuliers**

**495** F πC - 2 parutions en 8 jours 685 FTTC - 4 parutions en 15 jours

5 lignes - 112 F TTC la ligne suppl. Tél. 01.42.17.39.80 Fax 01.42.17.21.36

## 13 500 + CH. 01-53-93-75-65.

Urgent FRANCONVILLE. Prestations de qualité à ét. : 115 m² hab., 2 car, sur 223 m² de terrain arbore. Grd. salon, s. à manger avec cheminée, très dair. Cuis. equipee, 3 chbres, 2 bains et 2 WC. Chf. electriques et nbreux rangements. Proche ttes commodités. A saisir Prix net: 1 260 000 F 01-43-72-04-16 / 53-89-34-29

06-07-08-51-99 MONTREUIL, maisonatelier d'artiste, 300 m2 hab. volumes atypiques

2 650 000. IP. 01-48-83-32-88 ILE D'ARZ, gotte du Morbihan. Maison 1991 sur terrain 650 m², s. de sej. alon, cheminée, 3 chibres, cuis. équipée, 2 s. de bain, gar. 1 250 000 F

HONFLEUR, vue exceptionnelle, maison d'architecte récente, réception 90 m², 1 580 000 Tél.: 01-30-80-41-94

Tél.: 02-97-44-30-64

PROFESSIONNEL + HABIT. 18° Vauvenargues maison 300 m² env. avec jardin d'hiver. Bon état. Ti cft

4 450 000 F - 01-53-70-86-46 La Celle-St-Cloud (78) Maison d'architecte pleir sud 300 m², 9 P. s/jardin arboré 850 m². Particulier

3,9 MF - 01-39-69-40-52 YONNE 115 km Paris par A6 dans domaine privé compr. tennis, piscine, golf équit., 60 m² hab., 660 m² jard. Tél.: 01-45-77-28-93

LAGNY/MARNE Maison de maître. Quartier résidentiel proche ctre ville et gare 7 PP tt conf. Ftat impec Beau iardin, 2 100 000 F NOTAIRE 01-44-88-45-54

ENCHÈRE NOTAIRE Saint-Amoult (Deauville) Lieudit Chemin des Londes Rés, St-Amoult-les-Roses Maison 110 m<sup>2</sup>/terrain347 m<sup>2</sup> Mise à prix : 300 000 l Visites 21, 22 et 23/6

## LOCATIONS

de 10 h à 12 h

C. Alitch 01-40-26-24-95

Paris 13º. A louer pour 1 an, 2 pièces meuble, lumineux. 6º étage asc., wc, s.-d'eau, balcon, p. cuis., cave, charges et chauff. compris, 4 500 F mois Conviend, 2 étudiants. Libre 4 juill.

RUE TURENNE 3º (Marais) dible-liv. + Chibre 4º ét.

Tél.: 01-45-65-12-28.

5 500 F net. 01-42-78-80-03 VANNEAU-DUROC 7º art. A LOUER Studio

meublé sur rue et cour, 2° ét, asc., entrée kitchenette avec lave-vais., salle-de-b. avec WC 4 000 F par mois ch. compr. Tél. : 01-45-39-87-92.

#### OFFRES # Avious MONTPARNASSE Studio 19 m², 3º ét.

2 358 F ch. compr. Com. 1 475,42 F - 2 P. 49 m², 2 él. 5 808 F ch. compr. Com. 3 658 F - 3 P. 69 m², 4 et. 7 576 l ch. compr. Com. 4 661 F Cave et parkino AGIFRANCE

01-43-20-54-58

#### 20° 2 P. 40 m², vue dégagés etat neuf chauff, central 3 240 + ch. 01-43-61-88-36.

BOULOGNE-PONT-SÉVRES

beau 3 P., 75 m², gd balcon

6 000 H. CH. 01-42-66-36-53.

GARE NORD, imm, pierre de la

SUPERBE 225 MF, 4 CHBRES

Av. Lamballe. 01-40-53-02-00

5 pieces 170 m² parking

17 590 F chauffage compris

POISSY Résid. 1982

en plein centre entre

la mairie et le marché

avec cave park, et chauff.

et eau chaude collect.

3 p. 68 m², 6° ét, loggia 6 m²

4 576 F CC. Com. 2 519 F

**AGIFRANCE** 

01-49-03-43-05

11e BEAU STUDIO 38m2

3 530 F.- ch.-

01-43-61-88-36

NASTER GROUP

47 r. Vaneau 75007 Paris

rech. appts vides ou meublés

toutes surfaces pour

CADRES BANQUES ET

GRANDES SOCIÉTÉS

01-42-22-98-70

**EMBASSY SERVICE** 

43 avenue Marceau - 75116

Rech pour CLIENTS

**ETRANGERS APPTS** 

HAUT DE GAMME

HÖTEL PARTICULIER

& VILLAS OUEST Paris

VIDES el MEUBLÉS

GESTION POSSIBLE

01-47-20-30-05

Part. à Part. loue à

SAVIGNY-SUR-ORGE (91)

igne C du RER

pavalon rez-de-jardin

chbres, cuis., salle d'eau

garage, chauff., fioul

rez-de-chaussee

sej., able cheminee,

cuis, amenacée, saile

de bains, 2 chares

parquetees, alarme

750 m² de terra:n

Libre 1th JUILLET

Prix 7 000F charges compr.

Tel.: 05-57-84-70-61.

(tied meters and the

+ TERASSE 20 m2 STAND. PARTENA Elysée TERNES. Beau 2 p. 50 m² 5º asc., parking, 5 900 H. CH. PASSY. Beau 2-3 p. 85 m

15° Volontaires, 3-4 p. 90 m² 3° asc., parking, 8 600 H. CH. 16º POMPE. 4 p. 95 m2 standing, 10 000 H. CH. PASSY, 4 p. 105 m<sup>2</sup> standing 10 500 H. CH. 1° PYRAMIDES, 5 p. 114 m<sup>2</sup> perfait état. 9 000 H. CH. 7º LA TOUR-MAUBOURG

3º asc., 8 100 H. CH.

4 p. + serv. 5° baic. vue/trivalides, 12 000 H. CH. HENRI-MARTIN, Gd stand. 7 p. 220 m², park. 23 500 H. CH. 01-42-66-36-53.

## PARTENA

Elysée

- Passy Beau 2/3 P. 85 m², 3° asc. 8 100 h. ch. - 15º VOLONTAIRES 3/4 p. 90 m² 2 park. 8 600 h. ch. - AV. FÖCH. GD STAND Luxueux 2 P 9 000 h. ch. - 16º POMPE. BEAU 4 P. 95 m² stand. 10 000 h. ch. - プ LA-TOUR-MAUBOURG 4 P + serv. 5 balcon. Vue invalides 12 000 h. ch. 01-42-66-36-53

M-PONT-NEUILLY 3 P 63 m² asc. Chauff. immb. 6 628 ch. comp. 01-40-82-69-46

12º Nation. Pierre de L. 4 p. 93 m², ét. nf. 7 500 F CC

MK Immo. 01-43-79-50-50

L'Assemblée générale de

Handicap International,

qui se prononcera sur les

rapports narratif et financie

de l'exercice 1996,

se deroulera le 26 iuin 1997

à 19 h 30 au siège

de l'association : 14, avenue

Berthelot, Lyon-7º (entrée

par le 102, rue de Marseille)

Merci aux adhérents

de confirmer leur venue

au 04-78-69-79-79.

**BIJOUX BRILLANTS** 

Le plus formidable choix.

Que des affaires

exceptionnelles ! »

Tous biloux or.

toutes pierres précieuses

alliances, bagues, argenterie.

ACHAT - ÉCHANGE BUOUX

PERRONO OPERA

Angle boulevard des Italiens

4, rue Chaussée-d'Antin

Magasin à l'Etoile

avenue Victor-Hugo.

Autre grand choix.

**BIJOUX ANCIENS** 

baques romantiques

GILLET

19. rue d'Arcole

**75004 PARIS** 

01-43-54-00-83

Prés de Notre-Dame de Paris

## RIVOLI-CONCORDE

imm. stand., 5/6 burx 134 m², 4° ét., 200 000 F/an hors CHJHT. 01-42-30-77-00

#### Market Street Couple retraite éducation ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

nationale charche gardiennage propriété privée 04-50-60-09-98

#### EURYTHMIE GESTUELLE relaxation en mouverne

stages été 5 iours LOZERE dynamique et iubilatoire Rens.: 04-91-50-53-82 upo e i se

Alexandra marine Hammamet, villa meublee 6 ch., salon, s. à m., s. de bns 3 s. eau, patio, curs . q. terrasses très gd jardin, accès direct plage sem privée, 25 000 F/mois

Fax: (01) 43-54-92-21 Love Senégal toute panode SALY petite côte 200 m plage 3 apts indots dans vilta de 2 200 à 3 800 F/semaine Tél. : (01) 45-40-92-80

Tel.: (01) 43-26-40-66

#### **5 KM CHAMONIX** Beau chalet neut face mon Blanc, 4 ch., mezz., cuis.

intégrée, cheminee, tél., TV, séjour, 30 m·, salle de b., cab. toil., d., lave-vaiss., lave-Enge 20 000 F iu lie 25 000 F août ties charges comprises possibilités samaine

Tel.: 03-25-56-41-25 =

**VOUS CHERCHEZ A ACHETER VENDRE OU LOUER?** RETROUVEZ LA RUBRIQUE "IMMOBILIER"

□ lundi 30 juin (daté mardi ter juillet)

dans

Le Monde

acte qui met en œuvre des règles codifiées et des connaissances personnelles. • LE COMPOSITEUR Henri Dutilleux, l'un des grands créateurs de notre temps, relève cette

complémentarité entre la transmission du savoir par de grands maîtres et l'aspect fondamentalement autodidacte de la formation des jeunes compositeurs. ● L'ACA-

DÉMIE D'ÉTÉ de l'Ircam, les stages de la Fondation de Royaumont et ceux organisés par le Centre Acanthes sont devenus un parcours obligé pour les jeunes composi-

teurs, dont les œuvres qu'ils v achèvent sont jouées en public par des ensembles renommés et confrontées à celles des créateurs qu'ils auront rencontrés ou étudiés.

## Henri Dutilleux défend la nécessité pour un compositeur d'être autodidacte

Dans un entretien au « Monde », l'auteur des « Métaboles » reconnaît néanmoins les bienfaits de l'enseignement et récuse la tendance à la simplicité du courant postmoderne

« Votre œuvre, votre carrière font de vous une sorte de modèle pour de nombreux jeunes

- J'ai effectivement répondu depuis une trentaine d'années à des invitations tant en France qu'à l'étranger. Pourtant l'enseignement a toujours été pour moi une activité assez marginale. J'ai cependant senti, en certaines périodes de mon existence, la nécessité d'une confrontation entre mes travaux, ma manière de penser la création musicale, et ce que proposent des jeunes musiciens. En 1961, j'ai donc accepté d'entrer à l'Ecole normale de musique à l'invitation du célèbre pianiste Alfred Cortot. L'enseignement devenait une activité complémentaire organisée à ma manière. Pendant dix ans, j'ai tenté d'y combler certaines lacunes, notamment par des travaux d'analyse. Mais je crois vraiment qu'un compositeur se doit d'être auto-

 Vous rejoignez donc Pierre Boulez et sa célèbre devise « autodidacte par voionté et non par hasard ».

- Ma situation était quand même différente, car je suis né dix ans avant lui. Bien sûr, je n'ai pas vraiment été autodidacte, puisque formé par d'excellents maîtres. Mais à la veille de la dernière

guerre - époque de mes études au conservatoire -, le décalage entre l'enseignement officiel et la musique la plus avancée était immense. En 1936, âgé de vingt ans, je me suis présenté au concours de Rome. J'y ai obtenu le deuxième Grand Prix décerné par les membres de l'Institut. Ils ve-



fauteuil à l'Académie des beauxarts. Si l'auteur du Sacre du printemps et de Noces (une œuvre qui m'a fasciné) avait été élu, il n'aurait peut-être pas aimé ce que je faisais, le considérant comme un travail extrêmement académique.

- Comment doit, selon vous, s'organiser un cours de composi-

- Je n'ai jamais voulu donner

des conférences ou des cours magistraux mais j'ai privilégié les rencontres avec des discussions très franches sur les œuvres présentées. J'en ai eu largement l'occasion à Tanglewood, ce grand festival d'été créé près de Boston par Serge Koussevitzki, puis entretenu par Charles Munch et Erich Leinsdorf. Chaque année, un compositeur s'y trouve en résidence ; ce fut mon cas en 1995, mais György Ligeti et Iannis Xenakis y ont, parmi d'autres, également été invités.

» Des cent cinquante candidatures qui leur étaient parvenues, les organisateurs du cours de composition procédèrent à un écrémage considérable pour ne m'en soumettre que vingt-cinq, ce qui représentait tout de même environ quatre-vingts partitions à lire. Mon choix s'arrêta sur trois Anglais, trois Américains, un Mexicain et une femme de Singapour, auxquels je proposais d'adjoindre le jeune Français Eric Tanguy. A raison de deux séances collectives d'analyse par semaine pendant deux mois et de nombreuses rencontres individuelles, l'expérience de Tanglewood s'est révélée très enrichissante.

- Qu'avez-vous privîlégié dans votre mode de sélection ? Les œuvres qui « se tiennent », qui « sonnent ». Des notions auxquelles je suis très attaché, tout comme à la notion d'écoute intérieure. Il est très important de savoir entendre mentalement ce que l'on écrit, particulièrement à l'orchestre. Cet aspect a donc aussi beaucoup compté, mais pas exclusivement. Les personnalités étaient très différentes. Il y avait notamment un

très attachant. - Quelle part accordez-vous au langage musical dans vos inter-

Américain, jazzman et fantaisiste,

rentions pédagogiques ? - Actuellement on ne ressent plus, comme dans les années 50 ou 60, la nécessité absolue pour un compositeur de faire œuvre de précurseur au même titre qu'un Varèse ou un Webern, pour lesquels ce concept semble avoir été primordial, si l'on songe à ce qu'était leur premier style, abandonné pour adopter une position plus radicale. On se demande si c'est mieux ainsi.

- Quelles pièces vous paraissent caractéristiques de la musique d'aujourd'hui ?

- Je pourrais citer quelques œuvres qui m'ont marqué, au cours des deux dernières années. De Philippe Hersant, le Psaume CXXX dans lequel le compositeur est parti d'une dissonance prise dans un choral de Bach. Le Concerto pour violon de Marc-André Dalbavie ; la partition de l'opéra 60 Parallèle de Philippe Manoury. Le Prélude à la nuit de Francis Bayer m'a également beaucoup intéressé. De même qu'une pièce de l'Anglais Julian

#### Exigeant et indépendant

D'Henri Dutilleux, il a été écrit : « Il ne se résout qu'au chef-d'œuvre ». Il est vrai que le compositeur, né en 1916, n'a écrit qu'une quarantaine d'œuvres minutiensement mises au point, en dehors de toute obédience à une quelconque école. Commandées et créées par de grands interprètes (Désormière, Szell, Munch, Rostropovitch, Stern, etc.) et des grands orchestres (Boston, Cleveland), ses pièces pour orchestre et ses concertos se sont immédiatement inscrits au répertoire d'où ils ne sont jamais sortis. Créée par sa femme Geneviève Joy, sa *Sonate* pour piano, aujourd'hui jouée et enregistrée par de nombreux planistes, figure an programme des concours internationaux. Couvert de prix et de distinctions, Henri Dutilleux est un homme très accessible qui fréquente assidûment les salles de concerts.

Anderson. Et aussi l'œuvre récente de Betsy Jolas pour saxophone et orchestre. Vollà des gens bien différents les uns des autres!

- On invite de plus en plus les compositeurs à se montrer « accessibles », le mot d'ordre de Paul Dukas à ses élèves demandant « plus de complexité » vous

paraît-il encore d'actualité ? - Plus que jamais! Les adeptes du mouvement que l'on nomme généralement postmodernisme mettent en avant une irrecevable notion de simplicité, notamment dans le domaine rythmique avec l'usage d'une métrique régulière. J'y suis tout à fait opposé et je ne veux pas oublier tout ce que Messiaen a apporté dans ce domaine. Ceux qui pronent la simplicité me semblent effectuer une révérence suspecte vis-à-vis du public et de ce que l'on suppose être son goût.

- Les jeunes multiplient aujourd'hui les contacts avec les professeurs, notamment au cours des académies d'été. Estce un bien ?

 Certainement. A moins de trouver un maître de composition qui soit un grand créateur et un grand pédagogue: Messiaen, Schoenberg. Mais cela n'arrive qu'une ou deux fois par siècle. »

Propos recueillis par Pierre Gervasoni

## Le rôle révélateur des académies d'été

des compositeurs vivants est en en 1953, se sont partagé cette anrègle générale inversement proportionnelle à leur âge. Jeunes et d'analyse. Si le premier s'est impliquasiment inconnus, ils se sentent obligés de donner de nombreux gages d'une compétence que leurs œuvres n'attestent pas toujours de prime abord. Une fois intégrés à la vaste communauté des créateurs contemporains, ils n'ont plus à s'enorgueillir d'une relation privilégiée avec tel ou tel maître, mais à se défendre d'avoir subi de multiples influences...

Les certificats de filiation, fort utiles en début de carrière, sont rarement délivrés par les conservatoires mais constituent l'apanage des académies d'été. Sans doute inspirées par l'exemple de Darmstadt, cette petite ville allemande qui, à la fin des années 50 et au début des années 60, concentra dans des cours très animés le gotha de la pensée moderne (Karlheinz Stockhausen, Pierre Boulez, Luciano Berio), les académies ont fleuri un peu partout en Europe, jusqu'à devenir un lieu de passage obligé des apprentis compositeurs.

ASSISTÉ PAR L'ORDINATEUR C'est le cas de l'académie d'été organisée à l'Ircam (Institut de recherche et de coordination acoustique-musique) pour la cinquième année consécutive et dont l'objet l'accès aux nouvelles technologies mises au point dans l'institut fondé par Pierre Boulez - pailie un manque évident dans l'enseignement dispensé au Conservatoire. S'adressant à tout jeune diplômé d'un établissement classique désireux de franchir le pas, le directeur de l'ircam, Laurent Bayle, s'exprime sans détours: « Vous vous initiez aux outils et aux méthodes développés dans nos studios, vous voyez comment certains compositeurs les ont utilisés dans leurs œuvres, et vous avez ensuite la possibilité de vous abonner au Forum Ircam, qui tient à la disposition de ses membres un matériel de pointe et l'assistance de techniciens spécia-

Une vingtaine d'étudiants (dont un tiers de Français) découvrent le cinéma ait encore la paix, c'est ainsi la composition assistée par ordinateur. Leurs guides sont rarement connus du grand public mais font autorité dans le milieu. Après Jean-Claude Risset, Emmanuel tographies des pays de l'Est, d'Asie, Nunes, Jonathan Harvey, Marco d'Europe du Nord sans céder à la Stroppa ou Georges Benjamin, le tentation d'un cinéma dominant.

née la responsabilité des cours qué de longue date dans l'évolution des logiciels conçus à l'Ircam, le second n'est intervenu dans ce domaine qu'assez ponctuellement. La diversité de leurs expériences constitue donc un atout face aux questions des étudiants.

Au Centre Acanthes, la centaine de stagiaires de provenance internationale viennent s'abreuver du discours d'un maître. Depuis sa fondation en 1977 dans le cadre du Festival d'Aix-en-Provence, le Centre a accueilli les principales figures de la musique de l'aprèsguerre, de Kariheinz Stockhausen à lannis Xenakis, en passant par Mauricio Kagel. Sans oublier Olivier Messiaen, invité en 1987 à l'occasion du transfert du Centre à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon.

Valérie Stephan, une jeune Fran-

School de New York, a retraversé l'Atlantique juste pour saisir l'occasion de rencontrer le fameux pédagogue. Il en résulta une véritable révélation personnelle: « J'étais pianiste, j'avais eu mon diplôme, et j'avais commencé une année de composition pour approfondir ma culture. Après cet été à Acanthes, j'ai compris ce que je voulais dire "inventer la musique" ». Valérie Stéphan participa encore à trois reprises aux activités du Centre Acanthes afin de se familiariser avec l'œuvre de Pierre Boulez, du Japonais Toru Takemitsù et du Hongrois György Kurtag. Ce dernier ne pratiquait pas l'analyse au sens strict du terme, mais la musique de chambre avec un rayonnement qui avait valeur d'enseignement de la composition.

Le Centre Acanthes ne mise plus sur l'attrait d'une personnalité vénérée par tous mais favorise le dialogue avec des créateurs à peine

année, le Chinois Qigang Chen, le Français Marc-André Dalbavie, l'Italien Marco Stroppa, tous trois quadragénaires. Une manière, peut-être, d'éviter aux stagiaires de vivre comme l'Argentin Martin Matalon après les conférences de Messiaen, « avec dans la tête cette espèce de juge qui peut prendre le visage d'un compositeur ».

« VIRTUOSES DE LA SPÉCULATION » Max Texier, concepteur du programme Voix nouvelles présenté depuis 1983 dans l'abbaye cistercienne de Royaumont (Vald'Oise), déplore l'existence « de virtuoses de la spéculation qui écrivent des choses impossibles à réaliser ». Il a donc eu l'idée d'organiser depuis 1990 des sessions de composition un peu particulières. Une quinzaine d'élus (sur quatre-vingt-dix candidats) v achèvent une œuvre sous la houlette d'un professeur de grande recution avec des interprètes de premier plan (cette année, le Nouvel Ensemble moderne, dirigé par Lorraine Vaillancourt). Travailler, presque quotidiennement, le modelage d'une partition avec Brian Ferneyhough (l'un des pédagogues les plus estimés dans le monde) et en apprécier la pertinence sonore avec des formations aussi prestigieuses que le Quatuor Arditti et les ensembles Fa, Itinéraire ou Contrechamps place vraiment le jeune compositeur en situation de se réaliser personnellement. Sachant que les pièces réussies ont toujours été reprises et largement diffusées par ces phalanges de référence dans la musique contemporaine dans les pays où elles exercent, il doit trouver là un bon moyen de se révéler aux organismes de commande et, bien entendu, au public.

## Le Festival de La Rochelle voit son existence menacée

Les salles qui accueillaient les projections sont sur le point de fermer

EN VINGT-CINQ ANS, Jean-Loup Passek, le directeur du Festivai de La Rochelle, a peu à peu inscrit dans la vie de la ville ses explorations dans les cinématographies du monde, ses hommages, souvent rendus à contre-courant, en debors des modes, et ses ouvertures sur le cinéma en train de se faire. Entièrement fondé sur la curlosité, La Rochelle est l'un des rares festivals à ne pas offrir de compétition, son seul but étant de montrer aux spectateurs des films qu'ils n'auront sans doute jamais la chance de voir

Le plus remarquable aura été d'avoir gardé ce cap toutes ces années, d'avoir toujours mis le cinéma au centre de ses préoccupations, sans se laisser dépasser par le succès populaire grandissant de cette manifestation. La Rochelle reste l'un des derniers festivals où aussi l'un des rares endroits où une conception minoritaire du cinéma peut s'épanouir en toute tranquillité, mettant à l'honneur les cinémaramené l'attention sur Satyajit Ray, Ermanno Olmi, Max Ophuls, Valerio Zurlini, et rendu des hommages à Manoel de Oliveira, Ken Loach, Ivan Passer, Karel Reisz, Atom Egoyan, Arturo Ripstein au moment où ces cinéastes étaient au creux de la vague, ou encore méconnus. La Rochelle comme lieu de . résistance est aujourd'hui menacé. Les salles des Dragons, le cinéma situé sur le port, où se déroulaient les projections des différentes sélections et rétrospectives, avec les deux salles municipales de La Coursive, sont sur le point de fer-

Confrontés à la concurrence d'un multiplexe, le Méga CGR, ouvert en décembre 1995, dans le quartier des Minimes, à 2 kilomètres du centre-ville, les époux Sence, propriétaires des salles du Dragon, ont préféré jeter l'éponge et vendre leurs salles pour prendre leur retraite. La mise à prix des huit salles des Dragons serait fixée aux alentours des 19 millions de francs. La fréquentation des cinémas à La Rochelle aurait doublé en 1996 pour atteindre 895 000 entrées. mais cette augmentation s'est essentiellement faite au bénéfice du multiplexe qui, pour sa première

#### Cing hommages

Du 27 iuin au 7 juillet, le cru 1997 de La Rochelle présente cinq hommages à Serguel Bodrov, Gluseppe De Santis, Jean-Claude Guiguet, Goran Paskaljevic, et Manuel Poirier, dont on pourra découvrir les premiers courts-métrages, La Première journée de Nicolas. La Lettre à Dédé, et Appartement 62. Les rétrospectives seront consacrées au réalisateur espagnol Segundo de Chomon, à Gregory La Cava, l'un des maîtres de la comédie américaine, méconnu en France, Tomu Uchida, le réalisateur du Passage du grand Bouddho, aux « calligraphes italiens » au début des années 40, et au cinéma tchèque des années 30. Dans la sélection « Le monde tel qu'il est » seront projetés The House, de Sharunas Bartas, De beaux lendemains, d'Atom Egoyan, La Rivière, Finlandais Magnus Lindberg, né Le Festival peut se vanter d'avoir de Tsai Ming Liang. East Polace, West Polace, de Zhang Yuan.

année d'existence, a vendu 670 000 billets. De leur côté, les Dragons ont vu leurs entrées passer de 195 000 à 140 000. Plusieurs explications étaient avancées, parmi lesquelles l'effet multiplexe dont les entrées sont toujours plus importantes l'année de son ouverture pour se tasser les années suivantes. Une perspective possible serait la vente des Dragons, puis la transformation des deux salles en hôtel ou en restaurant, ce qui signifierait bien évidemment la fin du festival.

«La mairie est décidée à faire le maximum pour que les salles du Dragon restent des salles de cinéma, explique Georges Sabatier, président de l'Association du Festival du film de La Rochelle depuis sa création en 1973. L'un des moyens que pourrait employer le maire, Michei Crépeau, serait de ne pas délivrer de permis de construire. Georges Raymond, le propriétaire du Méga CGR, a proposé d'accueillir le festival dans ses salles, et ce à des conditions très avantageuses, mais cela n'aurait plus aucun sens de transférér le festival en dehors du

Samuel Blumenfeld 27; tél.: 01-44-78-48-16).

### Des concerts aux allures de festival

CONNUES comme lieu d'enseignement, les académies d'été sont paradoxalement devenues des festivals de musique contemporaine. Ces lieux de transmission du savoir sont, en effet, des lieux de diffusion publique de la musique contemporaine. Conséquence logique du phénomène suivant : même analysées par les maîtres, les œuvres phares du répertoire contemporain resteraient lettre morte si elles n'étaient jouées en concert.

Au Centre Acanthes, à Villeneuve-lès-Avignon, les concerts proposent prioritairement la production des figures de proue du stage (Qigang Chen, Marc-André Dalbavie, Marco Stroppa). A Royaumont, l'ensemble en résidence ne se contente pas de donner en création la quinzaine de pièces achevées sur place en proposant une Illustration du thème retenu pour l'édition 1997 : « Le jazz, le rock, les rythmes afrocubains et sud-américains comme sources d'inspiration des compositeurs contemporains ». La création de l'Italien Fausto Romitelli inspirée de poèmes de Jim Morrison (le chanteur des Doors) est très attendue (20 septembre).

Les concerts de l'académie d'été de l'ircam offrent un large éventail de pièces conçues à l'aide de la technique maison. Ces œuvres sont confrontées à des références historiques de la musique électronique (Kontakte de Karlheinz Stockhausen) ou du travail en studio (Déserts d'Edgar Varèse).

\* Le Centre Acanthes présente, du 11 au 16 juillet, des œuvres des compositeurs Qigang Chen, Marc-André Dalbavie et Marco Stroppa. Tel. : 04-90-14-14-14.

Les cours de la Fondation Royaumont s'achèveront, le 27 septembre, par deux concerts de creations confiés au Nouvel Ensemble moderne de Montreal. Tél.: 01-34-68-05-50.

La 5º académie d'été de l'Ircam propose encore quelques concerts publics: Ensemble Asko (Théâtre du Châtelet le 26; tél.: 01-40-28-28-40), Ensemble InterContemporain (Centre Georges-Pompidou le

There .... the transfer of the second Sample

システム ・公司 焼煙痕 is to the delegation of ---

Company and 1000年本編編 1000年本編編 The Marie Land

THE PHONE WAS The section is seen The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

The second second The section states The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s in the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

a a galagian a galagian : mate miber and the comment

sa folie, entraînant les piètres Gen-

darme et autres Pouic-pouic vers des limites inquiétantes. C'est

exactement à quoi procède Carrey,

repoussant les frontières du laid et

de l'odieux, torpillant la gentille

fiction moraliste et familialiste jus-

qu'à embarquer dans son sillage

d'éructations et de contorsions les

personnages les moins figés de

l'histoire (notamment sa cliente se

révélant nymphomane, apre au

gain et tortionnaire d'enfants).

Avant de laisser son avocat rentres

dans le rang imposé par le script.

le comédien prend tout le monde

au dépourvu, protagonistes et

spectateurs, et semble-t-il jus-

qu'au (très fade) réalisateur, qui

fait de son mieux pour revenir à la

fable mièvre dont la production lui

a confié la responsabilité. Autant

dire que le combat barbare de Jim

Carrey est voué à l'échec - mais,

comme on sait, les combats déses-

Jean-Michel Frodon

pérés sont aussi les plus beaux.

réalité quotidienne d'une petite ville exsangue

sans tomber dans une dénonciation grossière.

Les différentes scènes de grève et les moments

où les protagonistes réalisent que leur ville est

à vendre sont montrés avec une pudeur qui

est tout à l'honneur de son réalisateur. Pas de

gros plans sur des visages en colère, maculés

de boue et de suie, au sortir de leur mine, pas

de digressions sur le malheur d'une famille

dont tous les membres ou presque sont au

Mark Herman ne cherche pas à réaliser un

documentaire pour la BBC, et se contente de

laisser en arrière-plan les raisons pour les-

quelles il a réalisé son film, laissant le soin au

spectateur de démêler le reste, et de voir la

part métaphorique présente dans cette fan-

fare dont la hiérarchie soigneusement ordon-

née est l'exact opposé d'un pays en train de se

Il semble que Yolande Zauber-

man, auteur de deux remar-

quables documentaires sur l'Inde

et l'Afrique du Sud puis d'un sé-

duisant long métrage de fiction

(Moi Ivan, toi Abraham) tourné en

Ukraine, ait rencontré l'exotisme,

ses clichés et ses impasses dans la

banlieue. Sans doute n'est-elle

pas la seule, mais on veut bien

croire la concernant qu'il s'agit

d'un simple incident de parcours.

LES ENTRÉES

cinq nouveau- g

tés prétendant à

blic, aucune ne

un succès pu-

réussit une percée. Mais quatre

d'entre elles obtiennent des résul-

tats qui, cumulés, permettent à

nouveau une hausse de la fréquen-

tation globale par rapport à la

■ Le Saint prend la tête du box-

office Paris-périphérie, mais 87 000

entrées en première semaine dans

48 salles n'ont rien d'un triomphe.

Dobermann à 69 000 dans 38 salles

est loin de combier les espoirs de

ses promoteurs. Le Déménagement obtient un score plus satisfaisant,

avec 42 000 entrées dans 25 salles.

James et la pêche géante, à 18 000 dans 26 salles, est une relative dé-

ception, alors que les 10 000 de

■ En continuation, Le Cinquième

Elément attire 60 000 amateurs en

septième semaine, frôlant les 1,2

million, La Vérité si je mens! reste

en verve à 54 000 en huitième semaine (total: 882 000) alors que Les

Pleins Pouvoirs s'essouffle à 22 000

en cinquième semaine (total:

(270 000). Seul film de la semaine

précédente à ne pas sombrer, J'ai

horreur de l'amour totalise 33 000

J.- M. F.

Smilla sont un échec.

entrées dans 15 salles.

\* Chiffres : Le Film français

période correspondante de 1996.

À PARIS

Jacques Mandelbaum

Une effrayante bombe burlesque

Menteur, menteur. Jim Carrey tente de saboter de l'intérieur une mièvre comédie hollywoodienne

La fanfare de l'honneur

Les Virtuoses. Une description sobre d'une ville minière anglaise en train de disparaître

voudrait que les ouvriers soient tellement par-

faits qu'ils ne peuvent pas exister: Danny

(Pete Postlethwaite, l'homme à la peau grêlée

qui interprétait le complice de Keyzer Sôze

dans Usual Suspects) ; le père de famille tubard

qui se cramponne à la fanfare dont il a la

charge; son fils (Ewan McGregor), une petite

frappe qui passe son temps entre le pub, sa

contrebasse et la mine de charbon; Gloria,

une joueuse de cornet à pistons destinée à

compléter la fanfare et à avaliser la fermeture

des usines de Grimley; Andy, un joueur de

contrebasse qui n'arrive plus à entretenir sa

Cette confrontation entre une actualité brû-

lante et une histoire à la Rocky, où le petit

grimpe peu à peu les marches de la gloire, en

l'occurrence une compétition entre fanfares

locales, donne des résultats surprenants. Mark

nan áchanne au film à thèse et mon

Rave géante et terrain vague

Clubbed To Death. Yolande Zauberman tente d'inventer en banlieue un rêve sensuel

PAS UN FILM À THÈSE

vers de cette texture que dé-

barque Lola (Elodie Bouchez)

après s'être endormie jusqu'au

terminus d'un bus de nuit. Elle y

rencontre Emir (Roschdy Zem), videur dans une boite de nuit, qui

dévale à grande vitesse la pente

de sa vie entre sa compagne Saïda

(Béatrice Dalle) et son frère Is-

maēl. Dans ce paysage non identi-

fié, qui prend l'aspect d'une rave

géante la nuit et d'un terrain

vague le jour, Yolande Zauberman

met en scène l'amour naissant

publics répétés), en faisant de Jim

Carrey l'auxiliaire complaisant et

malléable à l'extrême des effets

spéciaux. Alors que le véritable ef-

fet special, c'est Carrey lui-meme.

ENTRE TEX AVERY ET JERRY LEWIS

Les deux Ace Ventura et Disjonc-

té avaient permis de mieux cerner

ce cas singulier, évoquant le dessin

animé tendance Tex Avery - dont

le jeu de Carrey représenterait une

irruption destructrice dans des

films en prises de vues réelles - et

Jerry Lewis, pour le potentiel

d'éruption critique dans des scé-

narios classiques. Mais l'homme-

cartoon restait un gadget, et Car-

rey ne possède pas la liberté de Le-

wis, concepteur et réalisateur de

Le souvenir le plus direct

qu'évoque Menteur, menteur est

celui de Louis de Funès, quand le

comique français prenait le pou-

voir à l'intérieur de récits d'une

bétise consternante, pour les can-

nibaliser par la seule puissance de

entre Lola et Emir, la jalousie de

Saida, quelques règlements de

comptes entre dealers et une ré-

demption en forme de match de

Mais cette construction qui se

voudrait de chair et de sang, de

rêves torrides et de pulsions es-

sentielles demeure abstraite, tiède

et distante. On sent l'exercice de

style, avec des prises de risque qui

aboutissent souvent à des effets

désagréablement chichiteux.

Comme pris en otage par leurs

personnages trop visiblement tail-

lés à l'avance selon le destin qui

leur est assigné, les comédiens

n'en peuvent mais. Ainsi se vide peu à peu de son énergie ce film

qui, par son titre - qui est aussi

celui d'un morceau composé par

Rob D. -, avait voulu se places

sous le signe du hip-hop. Clubbed

To Death veut dire « en boite à

mort », explique le dossier de

presse : ce n'est malheureusement

carté blanche :

le dernier jeudi de chaque mois

au Kjuillet

c, rue Rambuteau Paris 3'

jeudi 26 juin à 20 h 30

carte blanche à

Fidélité

Productions

que trop approprié.

mk2 donne

ses principaux films.

été remplacé - une de ces po-

chades conformistes fabriquées au

kilomètre dans les usines califor-

une comédie, c'est un film d'hor-

reur. Toute l'horreur de la chose

tient à son interprète principal, Jim

Carrey. Face au joh garçonnet, à

l'impeccable épouse délaissée, aux

simplistes protagonistes divers

(soupirant de la dame, collègues et

clients du cabinet) disséminés au-

tour de lui pour alimenter la méca-

nique narrative, Carrey tout seul

déclenche une sorte de catastro-

phe mal embouchée, qui sabote de

son mieux l'horlogerie du scénario

à force d'outrances, de grimaces,

d'affolement des comportements

physiques et de mise en délire des

dialogues. Et il va si loin que

souvent il ne fait plus rire, il fait

Le considérable succès commer-

cial qui a lancé cet acteur, The

Mask, reposait sur un malentendu

(dissipé depuis au prix d'échecs

Mais Menteur, menteur n'est pas

Film américain de Tom Shadyac.

Avec Jim Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Jennifer Tilly.

Le redoublement du titre sug-

gère la nature de ce film à double

fond, piégé de l'intérieur. Le film

pourrait s'intituler Menteur, en

version originale Liar, calembour

sur l'homophonie avec Lawyer

(avocat). Et ce serait une comédie

comme Hollywood en produit à Ja

chaine, où un papa avocat ne cesse

de trahir son épouse, de décevoir

son petit garçon et de baratiner

tout un chacun, jusqu'à ce qu'un

sortilège le privant de la capacité

de mentir pendant une journée lui

attire suffisamment d'ennuis pour

le remettre dans le droit chemin,

et sauver in extremis sa famille.

Ainsi va le scénario, susceptible de

tournir au mieux un film à la Ca-

pra, au pire et plus probablement

- le cher Frank nous ayant quittés

depuis six ans déjà et n'ayant pas

gor, Jim Carter (1 h 47.)

Film anglais de Mark Herman. Avec Pete

Postlethwaite, Tara Fitzgerald, Ewan McGre-

La faille dans laquelle pouvait tomber Mark

Herman, dont il s'agit là du premier film, était

au moins aussi importante que les trous que

doivent creuser les ouvriers de la petite ville

minière de Grimley. Ce danger était le mélo-

drame, la confrontation obscène entre une

communauté qui est sur le point de dispa-

raître, victime du programme de fermeture

des puits miniers dans le nord de l'Angleterre,

le sud du pays de Galles et l'Ecosse, et la fan-

fare constituée par une partie de ses membres,

représentant l'honneur de cette petite ville qui

Les différents personnages des Virtuoses

(qui vient de recevoir le Grand Prix du Festival

de Paris) sont donc montrés sans mani-

va tenter de relever la tête grâce à elle.

Film français de Yolande Zan-

berman. Avec Elodie Bouchez,

Béatrice Dalle, Roschdy Zem, Ri-

On voit très clairement l'ambi-

tion, qui n'est pas mince. Celle

d'un film hallucinatoire, à la Fer-

rara, qui jette sa gourme au visage

du spectateur comme une giclée

de drogue, de musique et de corps

solitaires. Un film granuleux, sa-

turé, charnel. C'est dans un uni-

ments: 08-36-68-21-31.

La Fête du cinéma

du 29 juin au 1er juillet

LA TREIZIÈME FÊTE DU CINÉMA se déroule dimanche 29, hundi

30 juin et mardi 1" juillet. Ces dates coîncident avec le début des

vacances scolaires et devraient donc permettre d'attirer un vaste

public (en 1996, les salles avaient accueilli trois millions de specta-

teurs en trois jours). L'achat d'un premier billet à tarif plein donne

droit à l'acquisition du carnet-passeport; muni de ce passeport,

chaque spectateur pourra voir les films de son choix pour

10 francs. Cette année, la Fête du cinéma s'enrichit d'une semaine

d'évênements cinématographiques (du 23 juin au 1ª juillet) : répar-

ties dans toute la France, des séances spéciales et des avant-pre-

mières permettront au public de rencontrer des réalisateurs et des

comédiens, et certains cinémas proposeront des événements ex-

ceptionnels, dont, à Paris, un hommage à Kieslowski le lundi

23 juin au cinéma 14-Juillet-sur-Seine, et une exposition de por-

traits de comédiens et d'objets phares du cinéma français, à partir du 29 juin au Ciné-Café de l'UGC Ciné-Cité Les Halles. Renseigne-

■ Gérard Depardieu va réaliser, produire et interpréter un film

adapté du roman Un pont entre deux rives d'Alain Leblanc (édité

par Anne Carrière). Le comédien a acheté les droits de ce livre que

son éditrice définit comme un «Route de Madison à la française,

situé dans le pays de Caux durant les années 60 ». C'est la deuxième

fois que Gérard Depardieu passera derrière la caméra, après avoir

réalisé en 1984 Tartuffe, d'après la mise en scène de Jacques Las-

■ Eurimages accorde une aide de 5,25 millions de dollars (envi-

ron 29 millions de francs) à quatorze projets de films européens.

Cet organe du Conseil de l'Europe soutient financièrement la co-

production et la distribution de longs métrages et de documen-

taires européens. La France est comme toujours largement repré-

sentée dans la sélection d'Eurimages, avec dix coproductions, dont

Place Vendôme, de Nicole Garcia, Pola X, de Léos Carax, inquiétude, de Manoel De Oliveira, Os Mutantes de Teresa Villaverde. Euri-

mages a également apporté son soutien à dix-sept distributeurs et

chard Courcet. (1 h 30.)

LES AUTRES NOUVEAUX FILMS

Film français de Martine Dugowson. Avec Helena Bonham-Carter, Romane Bohringer, Marie Trintignant, Elsa Zylberstein, Yvan Attal, Sergio Castellito, Jean-Philippe Ecoffey, Miki Monojlovic, Jean-

■ Un coup d'œil au casting pléthorique de ce film permet a priori d'en subodorer le principal écueil: l'éparpillement. Lequel a bien lieu puisque

le propos de l'auteur de Mina Tannenbaum (1994) consiste cette fois à

entrecroiser les destins de neuf personnages menés par leurs déboires

sentimentaux. Voici donc neuf acteurs portant, avec un bonheur très

inégal, une comédie qui brode sans hypothèse formelle convaincante

sur le thème ressassé des faux-semblants, dans les milieux du cinéma et

de la haute couture. Ultime cliché d'un film qui, ambitionnant d'at-

teindre une structure ouverte et chorale, donne tout au contraire l'im-

pression d'être complètement fermé sur lui-même et coupé du monde,

sautillant sans rythme d'un personnage et d'une saynète à l'autre, faute

Film américain de John Irvin. Avec Harvey Keitel, Timothy Hutton,

■ City of Crime débute comme un roman signé Richard Stark, un des

meilleurs écrivains de la « Série noire ». Après un hold-up réussi, un des

malfrats abat ses complices pour garder le butin. L'un d'eux réussit à

s'enfuir et met tout en œuvre pour retrouver le traître et le tuer. Le film

s'attache au personnage du truand qui cherche à se venger - Harvey

Keitel, laconique, tout en violence rentrée. Si City of Crime s'en était te-

nu à cette stricte étude d'un comportement conservant une certaine

opacité, le film se laisserait consommer agréablement. Hélas! le scéna-

rio cherche ensuite à convaincre que le bandit meurtri mais décidé a

quand même un fond de gentillesse. La guimauve psychologique s'ins-

■ Créée notamment par Laurent Bénégui (réalisateur d'Au Petit Marguery), la société Magouric avait distribué en juin 1996 un programme de courts-métrages intitulé Cours-y vite. On y trouvait déjà Jean-Luc Gaget,

qui signe aujourd'hui le film-titre de cette nouvelle série. Liberté chérie est une allégorie à trois personnages, Ismaël, mime déprimé qui s'érige

dans les rues de Paris en statue de la Liberté, jusqu'à ce que France, sa

compagne gardien de la paix, vienne le chercher chaque soir en panier à

salade, tandis qu'Alex, ami retrouvé de France, est un jeune homme un

peu frustré dont le but ultime dans la vie est d'oser un jour engueuler un

garçon de café. Ce tableau triste de la France d'aujourd'hui est complété

par l'existentialisme un peu convenu d'Au bord de l'autoroute d'Olivier

Jahan, au cours duquel un VRP se laisse séduire par une jeune fugueuse

de dix-huit ans. Rien que des grandes personnes, de Jean-Marc Brondolo,

reconstitue quant à lui sur le mode d'une enquête dont on se demande

ce qui la justifie la mort d'une petite fille. Le propos est ambitieux, quel-

ques détails sont particulièrement bien vus, mais le principe de dé-

construction narrative et la mort d'une enfant constituent une forme et

un thème qui se satisfont mal d'une durée de vingt-huit minutes. 1. M.

Film américain de Luis Llosa avec Eric Stoltz, John Voight, Jennifer

■ Un petit groupe de scientifiques est pris en otage par un chasseur bru-

tal et mystérieux en plein cœur de l'Amazonie. Il s'agit pour lui de cap-

turer un serpent géant, un immense anaconda, terreur des forêts amazoniennes qui décimera l'équipe avant d'être exterminé par les

tés. Le film utilise alternativement les trucages classiques avec créatures

mécaniques et les effets numériques plus modernes sans toujours être

convaincants (la bête a une curieuse allure de figurine de dessin animé et provoque parfois un rire incontrôlé). Les effets de terreur sont ob-

tenus selon des recettes qui ont largement servi depuis Les Dents de la

mer de Spielberg. Renouant avec la tradition du petit film d'aventures exotiques mais dénué de la moindre invention. Anaconda se suit d'un

regard vaguement amusé si l'on est indulgent, carrément ennuyé si on

Film américain de F. Gary Gray. Avec Jada Pinkett, Queen Latifah,

■ Le Prix à payer essaie de conjuguer deux tendances du cinéma black

américain. L'une est le film d'action et l'autre le féminisme, tendance

symbolisée par le médiocre Où sont les hommes? de Forest Whitaker, qui

décrivait la triste condition des femmes noires devant la nullité de leurs

maris ou de leurs amants. Vu les résultats au box-office américain, la

greffe a manifestement pris. Le Prix à payer ressemble à une recette dont

les ingrédients sont intelligemment agencés mais ne produisent rien de

pertinent. Quatre amies vivent dans un quartier pauvre de Los Angeles.

Incapables de se sortir de leurs difficultés quotidiennes, elles décident

de réagir quand le frère de l'une d'elles est tué lors d'une bavure poli-

cière. Elles se mettent alors à cambrioler les banques. Le Prix à payer

nous renseigne sur au moins un point : n'importe quel individu peut

cambrioler une banque à condition de tenir un flingue. Ce détail mis à

part, le premier film de Gary Gray se caractérise par une mise en scène

de clip, une incapacité à diriger ses actrices et à tirer parti de la bande-

Film français de Jérôme Cornuau. Avec Ambre Boukebza, Patrick Forster-Delmas, Ophélie Winter, Bernard Le Coq. (1 h 39.)

■ Coproduit par M 6 pour un montant équivalent à la moitié de son

budget global (34 millions de francs), Bouge! est à ce jour le plus gros

investissement cinématographique entrepris par la chaîne productrice

du fameux Dance Machine. C'est donc un film semblablement ma-

chinique que l'on découvre sans surprise, où aucun élément n'a été lais-

sé au hasard. En guise de scénario, une navrante sitcom inspirée de la

success story d'Ophélie Winter. En guise de réalisateur, un stakhano-

viste du vidéo-clip. En guise d'interprètes, quelques produits dérivés du

filandreux Classe mannequin. Quant à la vision du monde du film, son

titre lui tient lieu d'impératif catégorique, et Bercy de décor principal.

l'ingéniosité consistant à faire croire qu'on en découvre les coulisses,

lesquelles sont aussi truquées que le devant de la scène. Cible exclusive :

l'adolescence, que ce cinéma gâteux conçoit délibérément comme l'âge

jusqu'au 31 août 1997

**Henri Cartier-Bresson** 

«des Européens»

Maison Européenne

de la Photographie

75004 Paris - 01 <del>4</del>4 78 75 00

5/7, rue de Fourcy

Vivica A. Fox, Kimberly Elise, Blair Underwood. (1 h 57.)

Jean-François Rauger

de savoir exactement quoi, comment et pourquoi filmer.

Programme de trois courts-métrages français. (1 h 24.)

Stephen Dorff, Famke Jensen. (1 h 37.)

**PORTRAITS CHINOIS** 

Claude Brialy. (1 h 50.)

CITY OF CRIME

**ANACONDA** 

Lopez, Ice Cube. (1 h 30.)

**LE PRIX A PAYER** 

son mise à sa disposition.

**BOUGE!** 

Noir et une fen

and the second second

## ing profession and a second Comparison of the first con-31.75

and the second Sugar State Contract But the state of Section 1985 San San San San Spanish and the state of the

المراجع والمعافل والمراجعين وي Section 1 Section 1

-1.J-

And the second second Sybanic Commencer of स्वकृतिकोष्ट्रा स्टब्स्ट (६) Page 18 2. 2.2

-- and from the

Parties 1999 Company of the The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s



#### LA SÉLECTION DU « MONDE »

LES ANGES DÉCHUS (Hongkong, 1 h 36) de Wong Kar-Wai. LA CICATRICE (polonais, 1 h 44) de Krzysztof Kieslowski. LA FABRIQUE DE L'HOMME OCCIDENTAL (français, 1 h 15) de Gérald Caillat. GOODBYE SOUTH, GOODBYE (taïwanais, 1 h 52) de Hou Hsiao Hsien. **JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE** (dessin animé américain, 1 h 20) de Henry Selick. l'AI HORREUR DE L'AMOUR (français, 2 h 14) de Laurence Ferreira Barbosa. LEVEL FIVE (français, 1 h 46) de Chris Marker. MADAME JACQUES **SUR LA CROISETTE** (français, 0 h 40) d'Emmanuel Finkiel. LA MOINDRE DES CHOSES (français, 1 h 45) de Nicolas Philibert.

LA MÔME SINGE (américain-chinois, 1 h 35) de Xiao-Yen Wang. **NOUS SOMMES TOUS** ENCORE ICI (franco-suisse, 1 h 20) d'Arme-Marie Miéville REPRISE (français, 3 h 12) de Hervé Le Roux SHOAH (français, 1974-1984, 9 h 30) de Claude Lanzmann. LA VIE DE JÉSUS (français, 1 h 36) de Bruno Dumont. LE VILLAGE DE MES RÊVES (japonais, 1 h 52) de Yoichi Higashi. VOYAGE AU DÉBUT DU MONDE (portugais, 1 h 33) de Manoel de Oliveira. WHEN WE WERE KINGS (américain, 1 h 28) de Leon Gast.

#### **FESTIVALS**

AVIGNON: RENCONTRES **CINÉMATOGRAPHIQUES** FRANCO-AMÉRICAINES Les Rencontres cinématographiques franco-américaines réunissent des cinéastes indépendants. Au programme de cette 14 édition, dix-sept longs-métrages (huit français, neuf américains), vingt et un courts, un hommage à Frank Capra, des séminaires et des tables rondes. Un prix sera décerné aux deux meilleurs réalisateurs de long-métrage par un jury franco-américain de professionnels du cinéma. Du 25 au 29 juin. Cinéma Vox, place de l'Horloge, 84 Avignon. TEL: 04-90-86-32-18. **COMÉDIES ITALIENNES** Le Cinéma Le Champo consacre un cycle aux comédies italiennes avec des films de Vittorio De Sica, Marco Ferreri, Luigi Comencini, Dino Risi, Federico Fellini, Mario Monicelli, Nanni Moretti, Ettore Scola, Marco Vicario, Marco Bellocchio, Guiseppe Tornatore et le film à sketches, Rogopag, dont le titre est composé avec la ou les premières lettres des noms des réalisateurs (Rossellini, Godard, Pasolini, Gregoretti, 1962-1963). A partir du 2 juillet. Le Champo. 51, rue des Ecoles, Paris-5. M° Cluny. Tel.: 01-43-54-51-60. ELVIS PRESLEY À LA CINÉMATHÈQUE **DE LA DANSE** La Cinémathèque de la danse rend un hommage, le temps d'un week-end, à Elvis Presley, mort en 1977. A cette occasion. Le Museum of Television & Radio a réuni des documents télévisés très rares consacrés aux débuts et à l'apogée de la carrière du « King » dont Ed Sullivan Show (1956-57), Steve Allen Show (1956),

Frank Sinatra Timex Show (1960)

et This Is Elvis, réalisé et produit

par Andrew Solt en 1981. Loving

Jailhouse Rock, de Richard Thorpe

rock'n'roll, un montage d'archives

complètent cette programmation.

You, de Hal Canter (1957),

(1957), Il était une fois le

de Gérard Llata (1997)

Les 28 et 29 juin, à partir de

Paris-16 . Tél. : 01-53-65-74-70.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Durant une semaine. La Ferme du

présentés : Beau fixe sur New York,

Buisson organise des séances de

cinéma en plein air à la tombée

de Stanley Donen et Gene Kelly

(1966) ; Journal intime, de Nanni

Centre d'art et de culture, allée de

16 h 30. Palais de Chaillot,

7, avenue Albert-de-Mun,

de la nuit. Parmi les films

(1955) ; Les Demoiselles de

Youssef Chahine (1997).

Du 26 juin au 1º juillet, à

la Ferme, Noisiel, 77

01-64-62-77-00.

Marne-la-Vallée. Tél. :

22 heures. Ferme du Buisson,

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE

Tremblay-en-France organise,

court-métrage. Des inédits, des

films récompensés cette année

dans différents festivals (Tout doit

Le Studio Jacques-Tati de

pour la septième année

consécutive, une soirée

entièrement dédiée au

disparaître, de Jean-Marc

Moutout), des courts de

réalisateurs passés depuis au

d'auteurs spécialistes du genre

composent l'essentiel de cette

long-métrage, et des films

programmation.

Rochefort, de Jacques Demy

Moretti (1994) ; Le Destin, de

Le 28 juin, à partir de 18 heures. Studio Jacques-Tati, 77, rue Henri-Farman, 93 Tremblay-en-France. Tél.: 01-49-63-94-26. CARL THEODOR DREYER (v.o.), Reflet Médicis I, 5° (01-43-54-42-34). Vampyr, jeudi 12 h 10. **CARTE BLANCHE** À GÉRARD LEFORT, Les Trois Luxembourg, 6º (01-46-33-97-77). Even Cowgirls Get the Blues, mercredi 16 h, 18 h, 20 h, 22 h ; L'Inconnu du Nord-Express, jeudi 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h : Grains de sable, vendredi 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, LES CENT JOURS DU CINÉMA JAPONAIS (v.o.), Racine Odéon,

Tokyo, mercredi 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; La Vengeance d'un acteur, jeudi 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Fin d'automne, vendredi 14 h. 16 h 30, 19 h, 21 h 30. LE DÉCALOGUE DE KRZYSZTOF KIEZSLOVSKY (v.o.), Le Quartier Latin, 5° (01-43-26-84-65). Le Décaloeue 4. Tu honoreras ton père et ta mère. ieudi 13 h 50 : Le Décalogue 6. Tu ne seras pas luxurieux, vendredi

13 b 50.

6º (01-43-26-19-68). Gosses de

**DEMY TOUT ENTIER, Denfert,** 14" (01-43-21-41-01 +). Lola, mercredi 22 h. L'EUROPRIDE AU CINÉMA DES CINÉASTES (v.o.), Le Cinéma des cinéastes, 17° (01-53-42-40-20 +). L'Amour est à réinventer, dix films courts. mercredi 16 h 10, 17 h 30; The Celluloid Closet, jeudi 14 h, ven. 13 h 30, 15 h 40, 18 h; Together Alone, jeudi 16 h. FRITZ LANG (v.o.), Grand Action, 5t (01-43-29-44-40). Les Contrebandiers de Moonfleet, mercredi 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Désirs humains, jeudi 14 h. 16 h.

20 h. 22 h. HOMMAGE À ROBERT BRESSON, Le Quartier Latin, 5° (01-43-26-84-65). L'Argent, mercredi 22 h; Pickpocket, jeudi 22 h ; Le Journal d'un curé de campagne, vendredi 22 h. L'INTÉGRALE BERGMAN (v.o.), Saint-André-des-Arts I, 6e (01-43-26-48-18). Jeux d'été, mercredi 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; La Fontaine d'Aréthuse, jeudi 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h; Le Silence,

18 h, 20 h, 22 h; L'Invraisemblable

Vérité, vendredi 14 h. 16 h. 18 h,

vendredi 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, PABST, SES PLUS BEAUX FILMS (v.o.), Le Quartier Latin, 5º (01-43-26-84-65). La Tragédie de la mine, mercredi 16 h 05 ; Quatre de l'infanterie, jeudi 16 h 05 ; L'Opéra de quat'sous, vendredi SOIRÉE ACT UP PARIS (v.o.),

L'Entrepôt, 14° (01-45-43-41-63). Dernière sortie pour Brooklyn, jeudi 18 h, 20 h, 22 h : Portrait d'une présidente, jeudi 18 h, 22 h; Zap, jeudi 20 h; Inauguration of the Pleasure Dome, jeudi 20 h; Rabbit's Moon, jeudi 18 h., 22 h. LA TRILOGIE BILL DOUGLAS (v.o.), Studio des Ursulines, 5º (01-43-26-19-09). My Ain Folk, mercredi 16 h 45, 20 h 15, vendredi 13 h 45, 16 h 45, 20 h 15; My Way Home, jeudi 14 h 15, 18 h 45, 22 h 15.

TOUS LES FILMS PARIS/PROVINCE

3615 LEMONDE

ou tél.: 08-36-68-03-78 (2,23 F/mn)

**NOUVEAUX FILMS** 

ANACONDA Film américain de Luis Llosa, avec Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube, Eric Stoltz, Jonathan Hyde, Kari Wuhrer VO : UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1° :

Gaumont Marignan, dolby, 8 (+); UGC VF: Rex, dolby, 2 (01-39-17-10-00); UGC Montparnasse, 6°; Paramount Opera, dolby, 9\* (01-47-42-56-31) (+); UGC Lyon Bastille, 12\*; UGC Gobelins, 13\*; Gaumont Alésia, dolby, 14\* (01-43-27-84-50) (+) : LIGC Convention, dolby, 15°; Pathé Wepler, dolby, 18° (+); Le Gambe dolby, 20° (01-46-36-10-96) (+). BOUGE !

Film français de Jérôme Comuau, avec Ambre Boukebza, Ophélie Winter, Patrick Forster-Delmas, Bernard Le Coq, Léa Drucker, Sami Naceri (1 h 39). UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1°; Gaumont Ambassade, dolby, 8° (01-43-59-19-08) (+); UGC George-V, dolby, 8°; Paramount Opéra, dolby, 9° (01-47-42-56-31) (+); UGC Lyon Bastille, 12°; Gaumont Gobelins Fauvette, dolby, 13\* (01-47-07-55-88) (+); Gaumont Parnasse, dolby, 14° (+); Miramar, dolby, 14° (01-39-17-10-00) (+); Mistral, 14° (01-39-17-10-00) (+); Gaumorit Convention, dolby, 15 (01-48-28-42-27) (+); Pathé Wepler, dolby, 18 (+); Le Gambetta, dolby, 20 (01-46-36-10-96) (+). LE CIEL EST À NOUS (\*)

Film franco-canadien de Graham Guit, avec Romane Bohringer, Melvil Pou-paud, Jean-Philippe Ecoffey, Elodie Bou-

Gaumont les Halles, dolby, 1º (01-40-39-99-40) (+); Gaumont Opéra I, dolby, 2ª (01-43-12-91-40) (+) ; 14-Juillet Beaubourg, dolby, 3° (+): 14-Juillet Odéon. by, 8° (01-43-59-19-08) (+); Saint-Lazare-Pasquier, dolby, 8° (01-43-87-35-43) (+); 14-Juillet Bastille, dolby, 11° (+); Les Na-tion, dolby, 12° (01-43-43-04-67) (+); Gaumont Gobelins Fauvette, dolby, 13 (01-47-07-55-88) (+); Gaumont Alésia, dolby, 14\* (01-43-27-84-50) (+); Gaumont Pamasse, dolby, 14° (+); Pathé Wepler, dolby, 18° (+); 14-Juillet-sur-Seine, dolby, CITY OF CRIME (\*)

Film américain de John Irvin, avec Harvey Keitel, Stephen Dorff, Timothy Hutton. Famke Janssen, Wade Dominguez, chael Jai White (1 h 37). VO: UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1°; UGC Odéan, 6°; UGC Rotande, dalby,

6º: UGC Champs-Elysées, dolby, 8º; Ma-

48) (+); 14-Juillet Beaugrenelle, dolby, 15° (+); Majestic Passy, dolby, 16° (01-42-

24-46-24) (+). VF: Paramount Opera, dolby, 9\* (01-47-

42-56-31) (+); UGC Opera, 9°; UGC Go-

Film français de Yolande Zauberman, avec Elodie Bouchez, Béatrice Dalle,

Roschdy Zern, Richard Courcet, Gérard Thomassin, Luc Lavandier (1 h 30).

Gaumont les Halles, dolby, 1° (01-40-39-99-40) (+); Gaumont Opéra I, dolby, 2°

(01-43-12-91-40) (+); 14-Juillet Odéon,

Film français de Jean-Luc Gaget, Jean-

Marc Brondolo, Olivier Jahan, avec Alain Beigel, Estelle Larrivaz, Pascale Arbillot, Jacques Bonnaffé, Frédéric Pierrot, Em-

Film américain de Tom Shadyac, avec Jim

Carrey, Maura Tierney, Justin Cooper, Jennifer Tilly, Swoosie Kurtz, Amanda Donohoe († h 26).

VO: UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1= ;

UGC Odéon, dolby, 6°; Gaumont Mari-gnan, dolby, 8° (+); UGC Normandie, dolby, 8°.

VF: Rex, dolby, 2" (01-39-17-10-00); UGC

Montparnasse, dolby, 6°; Paramount Opéra, dolby, 9° (01-47-42-56-31) (+);

UGC Gobelins, dolby, 13°; Gaumont Parnasse, dolby, 14°(+); Mistral, dolby, 14°(01-39-17-10-00)(+); Gaumont Conven-

tion, dolby, 15° (01-48-28-42-27) (+); Pa-

Film américain de Michael Pressman,

avec Peter Gallagher, Michelle Pfeiffer,

Claire Danes, Laurie Fortier, Wendy

VO: UGC Forum Orient-Express, 1"; Es-

pace Saint-Michel, dolby, 5" (01-44-07-20-49); Elysées Lincoln, dolby, 8" (01-43-59-

36-14); Sept Parnassiens, dolby, 14\* (01-

Film franco-vénézuélien de Luis Arman-

do Roche, avec Roy Dupuis, Christian Va-

Film français de Martine Dugowson,

avec Helena Bonham-Carter, Romane

Bohringer, Marie Trintignant, Elsa Zyl-

Yvan Attal, Sergio Castellito

the Wepler, dolby, 18° (+).

43-20-32-20).

berstein (1 h 50).

PAR AMOUR POUR GILLIAN

Crewson, Bruce Altman (1 h 33).

PASSAGE DES HOMMES LIBRES

dim (1 h 36). VO : Latina, 4º (01-42-78-47-86).

PORTRAITS CHINOIS

Reflet Médicis I, 5° (01-43-54-42-34).

belins, 13°.

LIBERTÉ CHÉRIE

ma de Caunes (1 h 30).

MENTEUR, MENTEUR

CLUBBED TO DEATH (++)

ille, dolby, 11 (01-47-00-02-

UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1°; UGC Danton, dolby, 6°; Saint-Lazare-Pasquier, 8" (01-43-87-35-43) (+); UGC Normandie dolby, 8°; UGC Opéra, dolby, 9°; La Baştille, dolby, 11º (01-43-07-48-60); UGC Gobelins, 13°; Mistral, 14° (01-39-17-10-00) (+); Sept Parnassiens, dolby, 14\* (01-43-20-32-20): UGC Convention, 15°: UGC Maillot, 17°; Pathe Wepler, dolby, 18" (+); 14-Juillet-sur-Seine, dolby, 19" (+). LES VIRTUOSES

Film britannique de Mark Herman, avec Pete Postlethwaithe, Tara Fitzgerald, Ewan McGregor, Stephen Tompkinson, Jim Carter, Philip Jackson (1 h 47). VO: Gaumont les Halles, dolby, 1° (01-VO: Gaumont les Hailes, dolby, 1º (01-40-39-99-40) (+); Gaumont Opéra Impé-rial, dolby, 2º (01-47-70-33-88) (+); 14-Juillet Beaubourg, dolby, 3º (+); Europa Panthéon (ex-Reflet Panthéon), 5º (01-43-54-15-04); La Pagode, dolby, 7° (+); Le Balzac, 8° (01-45-61-10-60); La Bastille, by, 11° (01-43-07-48-60); Escurial, dol by, 13° (01-47-07-28-04) (+); 14-Juillet sugrenelle, dolby, 15° (+); Bierwenüe ontparnasse, dolby, 15° (01-39-17-10-00) (+): Pathé Wepler, dolby, 18\* (+); 14-Juillet-sur-Seine, dolby, 19° (+).

EXCLUSIVITÉS d'Alex Van Warmerdam,

avec Henri Garcin, Alex Van Warmer Hollandais (1 h 35). VO : 14-Juillet Bea Saint-Michel, 5 (01-44-07-20-49); Sept ens, 14° (01-43-20-32-20). LES AFFINITÉS ÉLECTIVES de Paolo et Vittorio Taviani

avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, Marie Gillain, Fabrizio Bentivo-glio, Massimo Popolizio, Laura Marinoni. en (1 h 30). Les Trois Luxembourg, 6° (01-46-33-97-77) (+); Elysées Lincoln, dolby, 8° (01-43-59-36-14); Sept Parnassiens, dolby, 14° (01-43-20-32-20). LES ANGES DÉCHUS

de Wong Kar-Wai, avec Leon Lai Ming, Takeshi Kaneshiro, Charlie Young, Michele Reis, Karen Mok. Hongkong (1 h 36). ALITRE CHOSE À POUTRE OU AIMER

de Carole Giacobbi, c Hélène de Saint-Père, Michèle Moretti, Luca Vellani, Frédéric Quiring, Samy Naceri, Moussa Maaskri. Français (55). let Médicis, salle Louis-Jouvet, 5º (01-43-54-42-34); Le Cinéma des cinéastes, 17\* (01-53-42-40-20) (+).

Radiohead

Un groupe enfin majeur

sort son chef-d'œuvre

Inročkuptibles

de Dominique Cabrera, avec Claude Brasseur, Roschdy Zem, Marthe Villalonga, Agoumi, Catherine

Epée de Bois, 5º (01-43-37-57-47); Le Quartier Latin, 5º (01-43-26-84-65); Le

avec Stanley Tucci, Tony Shalhoub, Isa-bella Rossellini, Minnie Driver, Ian Holm,

avec Franciszek Pieczka, Jerzy Stuhr, Ma-

riusz Dmochowski, Jan Skotnicki, Stanis-

VO: 14-Juillet Beaubourg, 3" (+); 14-Juil-

de Luc Besson, avec Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Chris Tucker, Mille Jovovich.

Français (2 h 06). VO : UGC Ciné-Cité les Halles, doiby, 1º;

UGC Danton, 64; Gaumont Ambassade, dolby, 8° (01-43-59-19-08) (+); Publicis Champs-Elysées, 8° (01-47-20-76-23) (+);

Gaurnont Grand Ecran Italie, dolby, 13\*

(01-45-80-77-00) (+); Miramar, dolby, 14\* (01-39-17-10-00) (+); Gaumont Kinopa-

VF: Rex (le Grand Rex), dolby, 2º (01-39-

17-10-00); UGC Montparnasse, 6°; Gaumont Opéra Français, dolby, 9° (01-47-70-33-88) (+): Les Nation, dolby, 12° (01-43-

43-04-57) (+); Gaumont Gobelins Rodin, dolby, 13\* (01-47-07-55-88) (+); Gaumont

Parnasse, dolby, 14 (+); Gaumont Alé-

sia, dolity, 14t (01-43-27-84-50) (+); Gau-

mont Convention, dolby, 15° (01-48-28-42-27) (+); Pathé Wepler, dolby, 18° (+),

avec Liuis Homar, Pepa Lopez, Alex Casa-

novas, Merce Aranega, Merce Pons, Pere

LE COMMENT ET LE POURQUOI

VO: Latina, 4º (01-42-78-47-86).

de Ventura Pons.

Espagnol (1 h 30).

Ponce.

rac, 8" (01-45-61-10-60); Les Montpar-

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER

Hiegel, Marilyne Canto.

nos, 14" (01-39-17-10-00) (+).

de Campbell Scott et Stanley Tucci.

CERTAINS L'ARMENT COURT 3

Français (1 h 30).

BIG NIGHT

Français.

20) (+).

LA CICATRICE

Polonais (1 h 44).

let Odéon, 6º (+).

Caroline Aaron.

d'Emmanuel Oberg,

de Krzysztof Kieslowski,

law Igar, Michai Tarkowski.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

norama, dolby, 15° (+).

(Publicité)

DIEU SAIT QUOI de Jean-Daniel Poliet. Français (1 h 30). Le Cinéma des cinéastes, 17º (01-53-42-40-20) (+).

DU JOUR AU LENDEMAIN de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, avec Christine Whittiesey, Richard Selte Claudia Barainsky, Ryszard Karczykew Franco-allemand, noir et blanc (1 h 02).

Denfert, 14º (01-43-21-41-01) (+). LA FABRIOUE DE L'HOMME OCCIDENTAL de Gérald Caillat. Français (1 h 15). L'Entrepôt, 14º (01-45-43-41-63). GOODBYE SOUTH, GOODBYE de Hou Hsiao Hsien, avec Jack Kao, Hsu Kuei-Ying, Lim Giong, Anne Shizuka Inoh, Hsi Hsiang, Talwanais (1 h 52). VO: 14-Juillet Beaubourg, 3 (+).

GRAINS DE SABLE de Ryosuke Hashiguchi, avec Yoshinari Okada, Kota Kusano Ayumi Hamazaki, Koji Yamaguchi, Kumi

Japonais (2 h 09). VO: Les Trois Luxembourg, 6º (01-46-33-97-77) (+); Lucernaire, 6. HAMLET de Kenneth Branagh,

avec Kenneth Branagh, Julie Christie, Billy Crystal, Gérard Depardieu, Charlton on, Derek Jacobi. Britannique (4 h 01). VO: Max Linder Panorama, THX, dolby, 9" (01-48-24-88-88) (+).

J'AI HORREUR DE L'AMOUR de Laurence Ferreira Barbosa avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin Châtelain. Laurent Lucas. Bruno Lochet. Alexandra London, Eric Savin.

Français (2 h 14). Gaumont les Halles, dolby, 1° (01-40-39-99-40) (+); Gaumont Opéra impérial, dolby, 2° (01-47-70-33-88) (+); 14-Juillet Beaubourg, 3° (+); 14-Juillet Hautefeuille, 6º (+); Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beauregard, 6º (01-42-22-87-23) (+) ; Le Balzac, 8 (01-45-61-10-60) ; 14-Juillet Bastille, 11° (+); Escurial, 13° (01-47-07-28-04) (+); Gaumont Alésia, 14° (01-43-27-84-50) (+); Bienvenüe Montpar-nasse, 15\* (01-39-17-10-00) (+); Le Cinéma des cinéastes, 17° (01-53-42-40-20) (+);

14-Juillet-sur-Seine, 19° (+). JAMES ET LA PÊCHE GÉANTE de Henry Selick. in animé americain (1 h 20).

VO: UGC Ciné-cité les Halles, dolby, 1e; 14-Juillet Hautefeuille, dolby, 6\* (+).
VF: 14-Juillet Hautefeuille, dolby, 6\* (+);
UGC George-V, 8\*; Gaumont Opéra Français, dolby, 9° (01-47-70-33-88) (+); Gaumont Grand Ecran Italie, dolby, 13° (01-45-80-77-00) (+); Gaumont Alésia, 14" (01-43-27-84-50) (+); Gaumont Parnasse, dolby, 14º (+); Majestic Passy, dolby, 164 (01-42-24-46-24) (+); Pathé Weer, dolby, 18 (+); 14-Juillet-sur-Seine.

LEVEL FIVE de Chris Marker, avec Catherine Belkhodje, la participa-tion de Nagisa Oshima, Kenji Tokitsu, Junishi Ushiyama Français (1 h 46).

Accatone, 54 (01-46-33-86-86). MA VIE EN ROSE d'Alain Berliner avec Michèle Laroque, Jean-Philippe Ecoffey, Helène Vincent, Georges du Fresne, Daniel Hanssens, Laurence Bibot. Français (1 h 28).

UGC Forum Orient-Express, dolby, 1"; 14-Juillet Parnasse, 6" (+); UGC George-V, 8"; UGC Opéra, 9"; Denfert, dolby, 14" (01-43-21-41-01) (+) MADAME JACQUES SUR LA CROISETTE d'Emmanuel Finkiel

avec Nathan Cogan, Shulamit Adar, Maurice Chevit, Jacques Spiesser, Rywka Français (40 min). Action Christine, 6° (01-43-29-11-30). MICHAEL COLLINS de Neil Jordan, avec Liam Neeson, Aidan Quinn, Alan

Rickman, Julia Roberts, Stephen Rea. Américain (2 h 10). VO: Espace Saint-Michel, 5 (01-44-07-

Américain (1 h 40). VO : Reflet Médicis II, 5° (01-43-54-42-34). LA MOINDRE DES CHOSES de Nicolas Philibert, avec les pensionnaires, les soignants de a dinique de La Borde. Français (1 h 45). Epée de Bois, 5° (01-43-37-57-47). ges d'ailleurs, 5° (01-45-87-18-09) ; Le LA MÔME SINGE Cinéma des cinéastes, 17º (01-53-42-40-

LA NOME Server
de Xiao-Yen Wang,
avec Fu Di, Fang Shu, Yang Guang, Yang
Lin, Chang Hung-Mei, Wang Yang,
Américain-chinois (1 h 35).
VO: 14-Juillet Beaubourg, 3\* (+); Elysées
Lincoln, 8\* (01-43-59-36-14); Sept Parmassiens, 14° (01-43-20-32-20). MOTHER d'Albert Brooks

avec Debbie Reynolds, Albert Brooks, Rob Morrow, Lisa Kudrow, Isabel Glasser, Peter White Américain (1 h 44). VO: Cinoches, 6º (01-46-33-10-82). MUNK, LEMMY ET COMPAGNIE de Nils Skapans et Janis Cimermanis, dessin anime letton (46 min).

VF: Studio des Ursulines, 5º (01-43-26-19-09); Le République, 11º (01-48-05-51-33). NOUS SOMMES TOUS ENCORE ICI d'Anne-Marie Miéville, avec Aurore Clément, Bernadette Lafont, Jean-Luc Godard. Franco-suisse (1 h 20). Le Quartier Latin, 5 (01-43-26-84-65). LES PLEINS POUVOIRS de Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis

Havsbert. Américain (2 h 01). VO: UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1"; UGC Odéon, 6°; UGC George-V, 8°; Gaumont Parnasse, dolby, 14°(+). LA RENCONTRE d'Alain Cavalier. Français (1 h 15). (01-43-26-48-18).

REPRISE d'Hervé Le Roux. Français (3 h 12). Saint-André-des-Arts I, 6º (01-43-26-48-SHINE

de Scott Hicks, avec Armin Mueller-Stahl, Noah Taylor, Goeffrey Rush, Lynn Redgrave, John Gielgud, Sonia Todd. Australien (1 h 45). VO: UGC Forum Orient-Express, 1"; Images d'ailleurs, 5º (01-45-87-18-09);

Saumont Ambassade, dolby, 8 (01-43-59-19-08) (+); Grand Pavols, 15° (01-45-54-46-85) (+); Saint-Lambert, dolby, 15 (01-45-32-91-68) SMILLA

de Bille August, avec Julia Ormond, Gabriel Byrne, Richard Harris, Vanessa Redgrave, Robert Loggia, Jim Broadbert. Germano-danois (2 h).

VO : Gaumont les Halles, dolby, 1= (01-40-39-99-40) (+); Gaumont Ar dolby, 8º (01-43-59-19-08) (+); Sept Parnassiens, dolby, 14\* (01-43-20-32-20). THE BLACKOUT (\*\*)

d'Abel Ferrara, avec Matthew Modine, Claudia Schiffer, Béatrice Dalle, Sarah Lassez, Dennis Hop per, Steven Bauer. néricain (1 h 46).

VO: UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1" Les Trois Luxembourg, 6° (01-46-33-97-77) (+); Publicis Champs-Elysées, 8° (01-47-20-76-23) (+); La Bastille, 11º (01-43-07-48-60). LA VÉRITÉ SI JE MENS !

avec Richard Anconina, Vincent Elbaz, Elie Kakou, José Garcia, Bruno Solo, Richard Bohringer. Français (1 h 40).

UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1°; UGC Montparnasse, 6 ; UGC Danton, 6 ; Gaumont Marignan, dolby, 8 (+); UGC Normandie, dolby, 8°; Gaumont Opéra Français, dolby, 9° (01-47-70-33-88) (+); UGC Opéra, dolby, 9°; Les Nation, dolby, 12° (01-43-43-04-67) (+); UGC Lyon Bastille, dolby, 12°; Gaumont Gobelins Fauvette, dolby, 13 (01-47-07-55-88) (+) ; Gaumont Parnasse, dolby, 14° (+); Mistral, 14° (01-39-17-10-00) (+); 14-Juillet Beaugrenelle, 15 (+); UGC Convention, dolby, 15°; Majestic Passy, dolby, 16° (01-42-24-46-24) (+); UGC Maillot, 17°; Pathé Wepler, dolby, 18th (+). LA VIE DE JÉSUS

de Bruno Dumont avec David Douche, Marjorie Cottreel, Kader Chaatouf, Geneviève Cottrell, Sébastien Delbaere, Sébastien Balileul. Français (1 h 36).

UGC Ciné-Cité les Halles, 1º : Epée de Bois, 5º (01-43-37-57-47); Saint-Andrédes-Arts II, 6º (01-43-26-80-25); UGC Rotonde, 6°; 14-Juillet Bastille, 11°(+); Le Cinèma des cinéastes, dolby, 17° (01-53-42-40-20) (+). LE VILLAGE DE MES RÉVES

de Yoichi Higashi, avec Keigo Matsuyama, Shogo Matsuya-ma, Mieko Harada, Kyozo Nagatsuka, conais (1 h 52). VO: Lucemaire, 64... VOYAGE AU DÉBUT DU MONDE de Manoel de Oliveira,

avec Marcello Mastroianni, Jean-Yves Gautier, Leonor Silveira, Diogo Doria, Isabel de Castro, Isabel Ruth. Franco-portugais (1 h 33). VO: Latina, 4\* (01-42-78-47-86); Le Quartier Latin, 5" (01-43-26-84-65); Le République, 11" (01-48-05-51-33); Studio 28, 18" (01-46-06-36-07) (+).

WHEN WE WERE KINGS de Leon Gast,

avec Mohammed Ali, George Foreman, Don King, James Brown, B. B. King, Norman Mailer, Américain (1 h 28). VO : Images d'ailleurs, 5º (01-45-87-18-09); Club Gaumont (Publicis Matignon), 'dolby, 8" (01-42-56-52-78).

REPRISES

L'AMATEUR de Krzysztof Kieslowski, avec Jerzy Stuhr, Malgorzata Zabkow-ska, Ewa Polas, Stefan Czyzewski, Jerzy Nowak, Tadeusz Bradecki. Polonais, 1979 (1 h 50). VO: 14-huillet Hautefeuille, 6° (+). LA BELLE ET LE CLOCHARD de Hamilton Luske. Clyde Geronimi et Wilfred Jackson, dessin animé américain, 1955 (1 h 15). VO: UGC Ciné-Cité les Halles, dolby, 1°. VF: UGC Ciné-cité les Halles, dolby, 1°;

Gaumont Opéra I, dolby, 24 (01-43-12-91-Gaumont Opera I, Goroy, 2\* (01-49-12-91-40) (+); Rex, dolby, 2\* (01-39-17-10-00); UGC Montparnasse, 6\*; Gaumont Marignan, dolby, 8\* (+); UGC George-V, 8\*; UGC Lyon Bastille, 12\*; UGC Gobelins, dolby, 13\*; Mistral, dolby, 14\* (01-39-17-10-00) (+); 14-Juillet Beaugrenelle, 15\* (4); Saumont Committee dolby, 15\* 15° (+); Gaumont Convention, dolby, 15° (01-48-28-42-27) (+); 14-Juillet-sur-Seine, dolby, 19° (+); Le Gambetta, dolby, 20° (01-46-36-10-96) (+). LE COUPLE INVISIRLE de Norman Z. McLeod, avec Cary Grant, Constance Bennett, Ro-

land Young, Billie Burke, Alan Mowbray. Eugene Pallette. Américain, 1937, noir et blanc (1 h 40). VO: Action Ecoles, 5º (01-43-25-72-07); L'Entrepôt, 14º (01-45-43-41-63). LE HASARD de Krzysztof Kieslowski.

avec Boguslaw Linda, Tadeusz Lomnieki, Zbigniew Zapasiewicz, Bogusława Pawe-lec, Marzena Trybala, Jacek Borkowski. Polonais, 1982 (2 h 02). VO: 14-Juillet Bastille, 11 (+). Sans fin

de Krzysztof Kieslowski, avec Grazyna Szapołowska, Maria Pakulnis, Aleksander Bardini, Jerzy Radziwillo-Polonals, 1984 (1 h 55). VO: 14-Juillet Beaugrenelle, dolby,

15" (+). SHOAH de Claude Lanzmann, Français, 1984 (9 h 30). Le Cinéma des cinéastes, 17º (01-53-42-

(\*) Films interdits aux moins de 12 ans. \*\*) Films interdits aux moins de 16 ars. (+) Réservation au 01-40-30-20-10.

40-20) (+) :

some Phine de ---A Sanda Wagner

· T TS-4 - English Committee of the state of the s Marie - Marie - Calendar 💰 🎉

TO REPORT AND THE

Midi libre - risq

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s ा-चंत्र<del>ाम्यक्रम्यम्</del> The state of the state of or home area a **能**。能

Ca higher Bridge The state of the contract of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of th THE PARKS TO STATE OF The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The San Comments of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s The Property of A Section of the second in the same read stalling the second De la Proposition

n signal . A section of

on Francis a gr the West House

45 ( 34 )



### COMMUNICATION

AUDIOVISUEL La Grande-Bretagne est le premier pays européen où la mise aux normes numériques du réseau hertzien permettra d'ac-céder à une trentaine de chaînes

物館は 3067 されて

AND THE PERSON AND

the france, it waste.

ng silkara sabbagai siliyadir.

Maria S.

Name of the state 
Self-marting of the particular

THE CONTRACTOR IN CONTRACTOR

Statement of the Control of the Control 整大學等 医电子性 医阿克雷氏

海路 Buig<del>er</del> Nacional agencies · 使有效的 上层 上层地层 الودادية عليواولا الأوافو

Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew Springer (1965) Andrew (1965) Andrew (1965) Andrew (1965) Andrew (1965) Andrew (1965) Andrew (1965) Andrew

density transport to the collection of the

AND THE CHARLES AND THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRA

garden fragmente in Royal and the control of the con-

Sold officers of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the

Barrell Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committe

1. 新海绵 医电子 经工作

ويواكينا وموجوجة أجوا ومهوراتها

Special Control of the Control

強動され、と風が出 なわかり

医心理性性 医医生生

Jakonage Walter V Title

Charles and a second of the control of

was and a second of second

7. 6 5 6 5 5 5 5 5

المراجع والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والمنافق والم

and the second

الراب والمستروعة أأسر ووزها بطيا ويعووا

and promise of the property of the 20

September 1997

AND THE PERSON AND THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

18 18 mak ng taogr<mark>afiana</mark> in s

A CONTRACTOR معجودة والمرتبين وا

THE SHAPE

The state of the second second

ً ۾ ڪَ شوپيدي -

المراجع والمحاجب والمحاجب والمحاجب

Fig. 12.

mary paint at 150 to

**2010年 1290年** (17

 $\chi_{\rm th} \omega_{\rm phys} = (1/2)^{-1} (1/2)$ 

يه چې پهيموري

pup waste to the

B- - - - - - - -

April 10 March

A SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECTION OF THE SECT

Signature of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the

المعارض المعارض المعارض

ger i a d'assertición BELLING STEELS CO. LEWIS CO.

Town termina grand the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second

The second of the second

1000

1000

garanta esta esta en

STATE OF THE PARTY 

And the second of the second

335

7

744

₹. n.37 🔭

Service .

-3-6--

The Burgary

 $g_{2n_1} \cdot \mathbf{w}_{2^{n_1}} \cdot \mathbf{z}$ 

- - - - - W

<u>.</u> - 12 de 14 de 14 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de 15 de

---

कुल स्थापित ।

angelijka senteme

क्षुत्र कार कार्य र क<del>्षेत्र</del> क्ष्रेन कर र करें

English was a first of the

This Thilding to

A Same track The second section is the second

pulse hardware to make the control of

estrolling and management of the second

traffer the two faces who is the second

**- 1 (株式)** - 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1 (1000年) 1

AND CONTRACTOR STATE OF LINES

volution est concrétisée par l'annonce des résultats de la compéti-

avec un simple décodeur. Cette ré- vient d'accorder trois des six bouquets de fréquences numériques au consortium BDB, formé par les tion entre opérateurs. • UNE groupes Carlton et Granada mais, à COMMISSION INDÉPENDANTE, l'TTC, condition que le troisième action-

naire du projet, BSkyB, contrôlé par Rupert Murdoch, s'en retire. ● ELLE JUSTIFIE ce choix par l'inquietude que suscite le poids de BSkyB et son éventuelle influence sur la program-

mation. • LA BBC devrait aussi avois accès au numérique hertzien mais, pour développer ses propres pro-grammes, elle pourrait demander une redevance spécifique.

## Londres ouvre le bal de la télévision numérique hertzienne

Après le retrait forcé de BSkyB, les groupes Carlton et Granada, associés au sein de British Digital Broadcasting, ont été choisis pour lancer un bouquet d'une quinzaine de chaînes, qui pourront être accessibles, avec un décodeur, sans changer de téléviseur ni d'antenne

LONDRES

de notre correspondant Tandis que les Etats-Unis et la Suède s'y préparent activement, la Grande-Bretagne sera le premier grand pays à se lancer dans l'aventure de la télévision numérique hertzienne. Grace à une mise aux normes du réseau hertzien existant, ce procédé permettra de proposer, avant juillet 1998, une trentaine de chaînes supplémentaires à plus de 70 % des foyers britanniques, qui devront s'équiper d'un décodeur ad hoc mais n'auront à changer ni de téléviseur ni

Une compétition avait été lancée, en début d'année, pour attribuer les fréquences disponibles, par l'organisme de régulation de l'audiovisuel britannique, la Commission de télévision indépendante (ITC). Celle-ci a attribué, mardi 24 juin, trois des six bouquets de fréquences numériques terrestres - appelés Multiplex B, C et D ~ au consortium commercial British Digital Broadcasting (BDB), initialement formé par le bouquet de chaînes BSkyB contrôlé par Rupert Murdoch, Granada Group et Cariton Communications.

Le Multiplex A devrait revenir, le mois prochain, au seul candidat, le groupe SDN, piloté par la chaîne en langue galloise S4C et la dernière-née des chaînes anglaises, Channel 5. Pour les deux autres bouquets, BBC Multiplex diffusera les programmes des chaînes publiques, et Channel 3/4 Multiplex ceux des chaînes indépendantes

La victoire de BDB sur l'autre candidat, Digital Television Network (DTN), du câblo-opérateur NTL, était attendue. Ce consortium remporte cette compétition et commercialisera une quinzaine de chaînes. Mais les régulateurs y ont posé comme condition : le retrait de l'un des trois actionnaires, BSkvB, pour éviter de renforcer le monopole du magnat australoaméricain Rupert Murdoch dans la télévision payante en Grande-Bretagne. L'TTC a justifié cette condition par « l'inquiétude sérieuse causée par le double rôle de BSkyB en tant qu'actionnaire de BDB - et donc bénéficiant d'une influence sur

le choix des programmes - et en tant que fournisseur de programmes à BDB, étant donné l'importance qu'a BSkyB sur le marché de la télévision payante, en particulier en ce qui concerne les films et les sports ». Carlton et Granada vont donc

racheter les parts de BSkyB pour environ 75 millions de livres (environ 750 millions de francs). Elles cette première période. L'ITC a couleur ». Ces chaînes pourront

expliqué qu'elle n'avait pas partagé les fréquences entre les deux candidats pour éviter « une stratégie promotionnelle moins claire et cohé-

INVESTISSEMENT RISOUÉ

BDB a promis, d'ici à la fin de 1998, trois nouvelles chaînes de cinéma, deux de sports et une de auront chacune 50 % des parts de la télé-achat, qui s'ajouteront à ceux nouvelle compagnie, dont la des trois autres bouquets, fournislicence a été attribuée pour douze sant ainsi, selon son PDG, Michael ans. Etant donné l'importance des Green, « un choix multiple à la investissements à fournir (studios, majorité de la population » grâce au transmetteurs, etc.), les droits « développement le plus important d'exploitation ont été réduits pour depuis l'introduction de la télévision

être captées par une antenne ordinaire. Mais le décodeur devrait coûter environ 200 livres, plus le prix de chaînes thématiques (sports, films) et le paiement à la carte. Sans compter la redevance télévision, qui s'élève à 90 livres par an. Comme l'a remarqué un représentant de l'ITC, BDB a accepté un investissement « à haut risque, coûteux et qui n'a pas encore êté expérimenté ». Les deux groupes se sont engagés à investir 300 millions de livres dans cette opération, avec un objectif de rentabilité à cinq ans.

Pour réussir, BDB devra convaincre les téléspectateurs, alors qu'un quart d'entre eux sous-

crivent déjà un abonnement à la télévision par câble ou par satellite. Or, selon un récent sondage, plus de la moitié des téléspectateurs regardent exclusivement les quatre ou cinq chaînes disponibles gratuitement. BDB parviendra-t-elle à les attirer alors que, comme le reconnaît l'ITC, elle propose des programmes moins novateurs que sa concurrente malheureuse? On y trouve des chaines existantes, comme celles du groupe Sky, et nombre de reprises de programmes déjà diffusés. Mais peu de culture et de programmes interactifs.

Etant donné la lourdeur des investissements, on peut penser que BDB consacrera ses efforts à résoudre les problèmes techniques plus qu'à produire des programmes pour les quelque 2,7 millions de foyers équipés en l'an 2005. La BBC devrait lui fournir trois chaînes au contenu en partie tiré de ses deux chaînes actuelles. Mais la « Beeb » compte aussi utiliser les 500 millions de livres tirés de la vente de ses émetteurs pour réaliser ses propres programmes numériques.

Cette somme devrait devenir rapidement insuffisante, ont estimé deux économistes dans le Financial Times. Ils suggèrent que la BBC demande au gouvernement le droit de prélever une nouvelle redevance liée au numérique, d'un montant de 45 livres. Ce serait toutefois politiquement délicat. Il s'agit donc pour la télévision commerciale hertzienne numériaue d'un véritable pari sur l'avenir.

### Rupert Murdoch contraint de revoir ses ambitions

été contraint de revoir à la baisse ses ambitions dans l'audiovisuel britannique, après le refus par l'autorité de régulation, l'ITC, du droit de lancer des chaînes numériques hertziennes avec ses alliés, les groupes Cariton et Granada. Via les 40 % qu'il détient dans le bouquet de chaînes thématiques payantes BSkyB, l'homme d'affaires australo-américain s'est forgé un monopole dans la télévision à péage analogique outre-Manche. Avec quarante-deux chaînes thématiques fin 1996. BSKyB a conquis plus de 6 millions d'abonnés, dont 3,4 millions équipés en réception directe et 2,6 millions de foyers cáblés. Cette position stratégique en fait l'un des groupes les plus rentables du paysage audiovisuel anglo-saxon: BSkyB a dégagé, l'an passé, 2,6 milliards de francs de bénéfice net. Sérieusement secoué en Bourse depuis annonce de son éviction foi

iNSATIABLE, Rupert Murdoch a pourtant | du numérique hertzien, le groupe BSkyB, qui a vu son titre chuter de près de 20 % depuis deux semaines, détient quand même d'autres atouts. Le groupe anglais a annoncé, début mai, une alliance avec le géant des télécommunications BT, la banque Midland et le japonais Matsushita pour lancer, à l'été 1998, une offre numérique par satellite de deux cents chaînes thématiques et de services. Ces quatre partenaires comptent investir ensemble 2,5 milliards de francs dans ce projet. Si BSKyB ne peut pas devenir directement actionnaire d'un bouquet numérique hertzien, il pourra en revanche en être l'un des fournisseurs de programmes. Ainsi Sky Sports et Movie Channel seront diffusées dans le bouquet RDR.

Même si Rupert Murdoch a. dans son quotidien populaire The Sun, apporté un soutien assez inespéré à Tony Blair pendant la caml'une des premières fois que l'ITC bloque aussi ouvertement les velléités d'expansion du géant. Ce qui arrive au moment où Sam Chisolm, le directeur général de BSkyB et artisan du développement du groupe, et où David Chance, son numéro deux, ont annoncé leur départ. Si le premier invoque des raisons de santé, l'ascension spectaculaire d'Elizabeth Murdoch, la fille de Rupert Murdoch, au sein de BSKyB n'y est sans doute pas non plus totalement étrangère. Enfin, l'autre inconnue qui pourrait égale-

aucune incidence sur la vigilance des auto-

rités de régulation de l'audiovisuel. C'est

ment déstabiliser le groupe en Grande-Bretagne n'est autre qu'une éventuelle remise en cause du contrat d'exclusivité conclu entre BSKyB et les clubs de football anglais jusqu'en 2001.

### France Télécom convoite les réseaux câblés de la Générale des eaux

LE MANS

de notre envoyè spécial La 14 édition de Médiaville, rendez-vous annuel des professionnels du câble, rebaptisée pour l'occasion Multimédiaville, qui a lieu du 24 au 26 juin au Mans, a permis à Michel Bon, PDG de France Télécom, de signer le retour de l'opérateur public après huit ans d'absence à cette manifestation. Face aux élus locaux et aux professionnels du câble, Michel Bon a présenté les « quatre axes stratégiques » du développement de France Télécom : Internet, le Minitel et l'Audiotel, la télévision et les réseaux large bande.

Sur le secteur de la communication. France Télécom. « premier cáblo-opérateur français avec 420 000 abonnés », selon son PDG, s'est déclaré « candidat au rachat de l'exploitation commerciale de ceux de nos réseaux aujourd'hui gérés par la Compagnie générale de vidéocommunication (CGV) que la Générale des eaux a mis en vente ». Une démarche destinée à répondre

« à la dichotomie imbécile entre les Télécom signerait « le retrait total constructeurs de réseaux câblés et les opérateurs », a ajouté le PDG.

Avec cette offre, qui pourrait pourquoi pas ? » – être étendue à la totalité des réseaux câblés de la CGV, France Télécom s'immisce dans les négociations engagées depuis de longs mois entre la Générale des eaux, Canal Plus et l'américain Time Warner (Le Monde du 24 avril). Selon des proches du dossier, « la proposition financière de France Télécom serait meilleure que celle de Time Warner », mais resterait cependant très éloignée des 600 millions de francs qu'évoquent certains. Pour France Télécom, le montant de la reprise de la totalité de la CGV reste suspendu à l'évaluation des investissements nécessaires à la remise aux normes de certains réseaux câblés de la filiale de la Générale des eaux, notamment les sites de technologie RC2, la plus

ancienne, situés dans le Nord. Selon des proches du dossier, une cession de la CGV à France du secteur du câble pour la Générale des eaux ». Ce ne serait pas le cas dans l'hypothèse où Time Warner reprendrait les réseaux, en partenariat avec Canal Plus. Le groupe américain souhaiterait en effet le maintien de la Générale dans le tour de table de la CGV, pour limiter le montant de ses investissements et réduire sa part dans la remise en état des sites trop vétustes.

#### L'opérateur public surenchérit sur Time Warner et Canal Plus

Michel Bon s'est également félicité du « succès » de Télévision par satellite (TPS), contrôlé par TF 1, Prance Télécom, Prance Télévision, la Compagnie luxembourgeoise de télévision (CLT), M 6 et la Lyonnaise des eaux. Selon hii, «l'arrivée de la concurrence a développé très rapidement le marché de la télévision payante ». France Télécom accompagnera TPS « dans son développement en France et à l'étranger », notamment en Italie

D'après la direction de France

et en Espagne.

Télécom, TPS est sollicité pour vendre des programmes à l'international, proposer des chaînes thématiques sur d'autres platesformes numériques et nouer des partenariats avec des câblo-opérateurs européens. A l'avenir, la compétitivité de TPS, fort de quelques 150 000 abonnés, pourrait être renforcée par l'adoption du système de contrôle d'accès Viaccess de France Télécom par Deutsche Telekom. Le choix de l'opérateur public allemand, qui gère 17 millions de foyers câblés, pourrait contribuer à faire passer le prix . des décodeurs numériques au-dessous de 1500 francs, d'ici douze à dix-huit mois.

Guv Dutheil

#### DÉPÊCHES

■ PROJET DE LOI : Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, a annoncé, mardi 24 juin, à la commission des affaires sociales, familiales et culturelles de l'Assemblée nationale, qu'un nouveau projet de loi sur l'audiovisuel serait déposé avant la fin de l'année, celui de Philippe Douste-Blazy etant caduc. Outre la « dimension d'industrie audiovisuelle et de multimédia », elle souhaite introduire dans ce projet « toutes les règles de transparence, et d'équilibre et d'indépendance dans les médias ». Jugeant qu'« il y a une certuine urgence », le ministre engagera des contacts avec les syndicats et les professionnels de la presse écrite la semaine prochaine.

■ PRESSE : Jean Viansson-Ponté, directeur général du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR) depuis six ans, a été nommé directeur général du Bien public (groupe Hersant). Il prendra ses fonctions en juillet. Né en 1951, il a été secrétaire général du Bien public de 1980 à 1991, avant de prendre la direction du SPQR, auprès de Jacques Saint-Cricq (La Nouvelle République du Centre-Ouest) qui vient d'être remplacé à la présidence du syndicat par Jean-Louis Prévost (La

M Le groupe canadien Hollinger Inc, contrôlé par le magnat de la presse Conrad Black, a échoué dans sa tentative de rachat des 49,6 % d'actions de la plus importante chaîne de journaux canadiens, Southam. Son offre a pris fin lundi 23 juin et il n'a pu obtenir l'appui nécessaire des actionnaires de Southam. Ce rachat aurait permis à Hollinger de détenir entièrement 60 des 105 quotidiens au pays et 30 % du tirase totai.

■ TÉLÉVISION : le 2º Festival international des créateurs de télévision d'Aubusson (Creuse) a été Poccasion pour les participants d'insister sur la volonté de créer un réseau de créateurs européens regroupant des professionnels d'une quinzaine de pays. Marcel Jullian, président de la manifestation, a souhaité « rendre l'initiative aux créateurs, plutôt que de la voir accaparée par les diffuseurs ou les financiers ».

## Le conflit au « Midi libre » risque de se prolonger

Parmi les journalistes, on déplore le « gâchis »

MONTPELLIER de notre correspondant

Le conflit s'est durci au Midi libre, au lendemain de la sortie ratée de la nouvelle formule du quotidien montpelliérain (Le Monde du 25 juin). Mardi 24 juin, alors qu'une assemblée générale des ouvriers du Livre CGT, puis de l'ensemble du personnel, avait lieu, la direction a affiché un communiqué annonçant que « toutes les mesures sociales et textes afférents proposés par les directions aux différentes étapes de la négociation menée par Le Midi libre depuis bientôt un an (...) sont annulés ». Aucune rencontre n'a eu lieu ni n'a été prévue, direction et syndicat restant sur leurs positions et se préparant à un conflit difficile.

Le syndicat Filpac CGT demandé toujours une vingtaine de postes de plus que n'en pro-

pose la direction pour faire fonctionner les nouvelles rotatives. Il réclame aussi une augmentation immédiate de 800 francs par mois, la promesse de nouvelles augmen-

tations sur trois ans. Claude Bujon, PDG du Midi libre dans le capital duquel figurent notamment Havas et Hachette. rappelle que, malgré l'installation des nouvelles machines, il avait été « fait en sorte qu'il n'y ait aucun licenciement », et que les employés devaient être « maintenus dans des postes peu ou prou équivalents à ceux qu'ils avaient, du moins en termes de salaire ». Un plan FNE de trente-cinq départs était prévu avant le conflit. « Désormais, ce sera l'organisation voulue par la direction qui s'imposera, affirme M. Bujon. On y mettra le temps et les moyens qu'il faudra. »

Rappelant que les négociations sont anciennes, le Livre s'étonne

que la direction ait pris le risque de lancer sa nouvelle formule sans avoir conclu d'accord avec lui. Selon Francis Renard, du syndicat Filpac CGT, « depuis que nous sommes informés de la modernisation du Midi libre, soit pratiquement depuis deux ans, le bureau syndical demande à tous les ouvriers du Livre de « garnir une chaussette ». Avec ces économies, on peut tenir assez longtemps ». Le conflit risque d'être d'autant plus dur qu'il a valeur de test, d'autres iournaux de province étant appelés à se moderniser à leur tour.

De nombreux journalistes qui s'étaient mobilisés à l'occasion du lancement de la nouvelle formule du journal se disent « écœurés » et « dézoûtés » devant ce qui « devait être une fête » et qui est devenu « un gâchis ».

Jacques Monin

#### NOTRE HISTOIRE

Numéro d'été La France romane

CONCOURS NOTRE HISTOIRE - EDITIONS ZODIAQUE 130 prix d'une valeur de 120 000 F.



L'art roman, issu de la renaissance de l'an Mil, s'exprime :

dans l'art de bătir

dans la façon de décorer, par la sculpture et la peinture, les églises édifiées par et pour la foi de tout un peuple chrétien, grands personnages et simples fidèles, moines et laïes, confondus dans un même élan.

Avec ce numéro spécial, NOTRE HISTOIRE vous propose de partir à la découverte de ces éplises et abbaves, ciblices-phanes ou trésors cachés, dont la diversite revele la richeise de l'art roman en France.

Des introductions générales et des carres vous donnent une que d'ensemble. Des notices una dictivent des edificies selectionnes.

Desans et vocabulaire vous conduisent à une connaissance par l'interieur de ces trésors artistiques.



Par correspondance en adressant un chèque de 43 F a : Notre Histoire VPC - 163, bd Malesberbes - 75017 Paris



Masters. Bruno habite à Paris, XVe arrondissement. Pour en arriver là, il a dû vaincre en finale Vincent, un pharmacien belge de Boussu-les-Monts, à 8 kilomètres de la fameuse ville frontière de Quiévrain, qui n'est pas une rivière. Vincent n'était pas non plus un ignorant. Mais Bruno a été le plus rapide pour trouver l'aubergine (légume originaire de l'Inde et cultivé dans le midi de la France), La Ronde de Nuit (tableau peint en 1642 et transféré à l'hôtel de ville d'Amsterdam), le droit d'aînesse (droit ancien observé par Tacite chez des peuplades germaniques), Barras (artisan de la chute de Robespierre et président de la Convention) et les Pogs (jeu

dat du trimestre. Bruno a empor-

té chez lui son trophée, la Vénus

au livre, une statue de bronze,

œuvre signée Henri Maillot. Bru-

no reviendra disputer la finale des

inventé à Hawai à partir de cap-

sules de bouteilles de soda). On trouve de tout parmi les concurrents, des médecins et des chômeurs, des retraités et des mères de famille, des étudiants et des ingénieurs, des professeurs et des mabouls. Comme on trouve les mêmes de l'autre côté du poste, et qu'ils sont nombreux, les candidats à l'érudition en France, voilà la raison du succès de Questions pour un champion ».

soir, par l'étendue du savoir de Bruno. Julien Lepers est toujours sidéré par l'étendue du savoir des vainqueurs. L'animateur aux cheveux frisés et aux yeux bleus comme son nœud papillon des grands soirs, est l'un des Français les plus connus au monde depuis qu'on le voit chaque soir sur TV5. Son jeu est devenu aussi célèbre chez les francophones de tous les pays que dans l'Hexagone. L'émission quotidienne sert de tremplin au 19-20 qui lui doit une bonne partie de son succès. Le jeu marche si fort que France 3 l'accommode désormais à toutes les sauces, à 18 h 30 ou en prime time: quotidienne, mensuelle, Masters de bronze, d'argent et d'or, émissions spéciales, thématiques, iunior, de la langue francaise, on en passe. Et des grandes écoles. Cette demière trouvaille qui opposait, en mai, les représentants de l'ENA, Normale-Sup., Polytechnique, Saint-Cyr, Agro., Sup.-Aéro., Les Mines, Centrale, HEC et l'INSEP a battu tous les records d'audience. L'ENA avait été ratatinée. Quand on vous dit

que cette école n'est plus adap-

## Soirée diapos sur les guérillas en Amérique latine

Une émission d'Arte bourrée de clichés et de manques, à l'exception de l'excellent documentaire que Miguel Curiel a consacré au Venezuela

encore, bien malgré elle, à tous les clichés. Et Arte y consacre, avec sincerité, une inépuisable énergie. La chaîne poursuit ainsi son cycle de onze « Thema » avec une soirée « Guérillas ». L'ambition était louable mais, avec sa renommée de chaîne culturelle, Arte trompe son monde. Elle donne tout simplement dans la soirée diapositives, et c'est peu dire du pénible qu'atteint son documentaire principal, « Histoire de guérillas: de Zapata aux

Sur le mode d'une chronologie laborieuse, les auteurs prétendent égrener quatre-vingts années de lutte armée et de combats qui ont ensangianté le continent. Pourquoi quatre-vingts? Pour le style, par amour de la belle tournure, c'est certain. Parce ou'Emiliano Zapata (le Mexique, au début du siècle), cela a de la gueule? Egalement. Mais avant tout parce que les auteurs n'avaient pas d'autre obsession que de centrer leur entreprise sur les zapatistes et leur commandant Marcos on line dans son Chiapas (toujours au Mexique), présenté comme la synthèse admirable de tous les guérilleros latinos, voire comme la résurgence des guérillas en Amérique latine

Cela, évidemment, n'est qu'un fatras d'inexactitudes et renvoie, tout au plus, aux vieilles lunes et aux tirades aussi imprécatrices qu'approximatives sur les méfaits de la mondialisation des économies sur le continent américain.

Par contre, les accords de paix au

Guatemala, signés en décembre

Arte

20.45

**▶ LES MERCREDIS** 

DE L'HISTOIRE :

Documentaire de François Mo

« Danse sur le port 97 ».

23.20 La Lucarne :

21.00 L'Hebdo. Magazine.

22.00 lournal (France 2).

22.35 Savoir plus santé.

23.30 Bon baisers

Planète

Magazine (France 2 du 1/3/97).

d'Amérique. Magazine. 0.30 Soir 3 (France 3).

20.35 Carnets de prison.

21.30 Des hommes dans

Trotsky versus Staline. 21.55 Les Ailes de légende.

Introduction à la pensée de Paulo Freire. 23.35 Maloul

20.00 Regards sur la nature. Une prairie imprévisible, 21.00 Le Monde Sauvage.

21.30 Flipper le dauphin Dauphin en poursuite.

22.00 Une cité sous-marine.

0.00 Animaux en danger.

Paris Première

21.00 Paris modes. Magazine

du J.T.S. Magazine.

22.30 Eddy Mitchell.

Concert enregistré au Casino de Paris en 1990

21.55 Les Documents

20.00 et 23.55

Animaux

22.45 L'Education à la liberté.

☑ Hopelt daté samedi 28.

la tourmente. [7/32].

des cinq continents.

et François Kersaudy (1997, 65 min).

Pourquoi Tito a-t-il pu non seule

aux purges, mais défier Staline et lui résister ?

**ROLAND PETIT À MARSEILLE** 

Roland Petit fête cet été à Marseille ses vingt-cinq

ans de présence dans la cité phocéenne. Pour célébrer cet événement, Arte diffuse en direct un spectacle proposé par le Ballet national de Marseille Roland Petit en ouverture du festival

Film de Basil Dezrden, avec Sean Connery

France

Supervision

21.25 «Les Saisons»,

Ciné Cinéfil

1.05 The Good

Ciné Cinémas

20.30 Un homme

(1994, 110 min). 22.20 Pour Sacha

**Festival** 

20.30 Sortie interdite.

avec Jean Carmet

(90 mm). 22.00 Mort à l'étage Téléfan de Philippe Venauk

(1993) (85 min),

23.25 Hôtel de police. Téléfilm de Claude Ba

[\$/8] (55 min).

20.30 Cap'tain Café. мадагі

de Haydin. Concert interprété par les Chours de Lausanne et L'Ensemble orchestral de Paris, dir. d'Armin Jordan

20.30 Le Joyeux Bandit ■ Film de Rouben Mamoulian (1936, N., v.o., 85 min). 75023125

21.55 Le Mystérieux Docteur

Companions E Film de Victor Saville (1933, N., v.o., 110 min)

presque parfait E Film de Robert Bentor

Film d'Alexandre Arcady (1990, 115 min). 21600090

de Daniel Moosman (1991),

43237283

Amsterdam Global Village.

Documentaire [2/3] (80 min).

2.35 Court métrage (rediff., 15 min).

TITO-STALINE,

MUSICA:

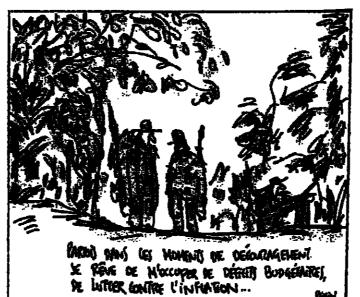

1996 entre le gouvernement et la guérilla (plus de 100 000 morts et 50 000 disparus), sont réduits à un simple clip. La connexion avec l'actualité ne semblant pas être une préoccupation des auteurs, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas, tant qu'à faire, cité Bartolomé de Las Casas, dont la Très Brève Relation de la destruction des Indes

Plus grave, consacrer une soirée entière aux guérillas d'Amérique latine mais pas une seule seconde à celle des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) relève cer leur activité. Sont-elles, pour

radicale des Indiens exterminés ou

exploités.

**MERCRED! 25 JUIN** 

tout simplement de l'exploit. Elle est la plus ancienne du continent et, à ce jour, elle est également la dernière. Forte de 15 000 hommes en armes (contre 200 à 300, au Chiapas), elle vient d'infliger, dimanche 15 ivin, une authentique défaite à l'armée colombienne. « Ah oui, c'est vrai! mais la Colombie, c'est compliqué », s'est conten-(1542) demeure la première défense tée de répondre une responsable de cette production sur la chaîne. La Colombie, ce n'est pas compliqué, mais cela oblige à prendre les FARC en compte, même si elles

sont impliquées dans la production

et le trafic de la cocaine pour finan-

autant, moins légitimes dans leurs renvendications et leurs luttes? C'est une question que le téléspectateur n'aura pas le loisir de se

En fait, les FARC font désordre dans le pieux défilé des icônes de la révolution, proposé par les auteurs, dont le Che, figure christique, demeure la référence absolue. Ce qui manque à « Histoire de guérillas », c'est une intelligence, un talent qui aurait lié les périodes et les événements entre eux pour proposer une mise en perspective. Au-delà du thème des guérillas, mais sur celui plus général des perspectives de la gauche en Amérique latine, le téléspectateur floué se reportera utilement à L'Utopie désarmée, de l'universitaire mexicain Jorge G. Castañeda (Grasset).

A signalet, quand même, le documentaire de Miguel Curiel, Les Guérilleros au pouvoir, qui, lui, présente toutes les caractéristiques d'un authentique travail. Consacré au Venezuela, il retrace l'histoire d'anciens guérilleros en particulier celle de Teodoro Petkoff, actuel ministre du Plan, qui a identifié la lutte contre l'inflation comme la condition de l'instauration durable de la démocratie dans son pays. Ce film, bien documenté et raconté selon un mode personnel, donne une idée de ce qu'aurait pu être une soirée séduisante sur le suiet.

Alain Abellard

★ « Thema America latina » : Guérillas en Amérique latine, Arte, jeudi 26 juin, à 20 h 40.

### TF<sub>1</sub>

**COMBIEN** ÇA COÛTE ?

Les vacances et les meilleurs moments de l'émission : Las Vegas, extraordinaire Las Vegas extraordinaire Las Vegas -Les show-girls de Las Vegas (125 min).

22.50

**COLUMBO** Tout n'est qu'illusion. Série de Harvey Hart, avec Peter Falk, Jack Cassidy

0.25 Ushuaia, le magazine de l'extrême. Magazine présenté par Nicolas Hulot. . Thèmes : Snow coco : Azmée Fleurs d'eau 8614794

1.30 er 2.10, 2.50, 3.50 TF1 milt. 1.40 Cas de divorce. Série. Savouret contre Savouret 2.20 et 4.00, 4.30, 5.10 Histoires naturelles. Documentaire. 3.05 Chés à la dérive. Série. [7/8]. 4.50 Musique (20 min).

Faites suivre \*

votre abonnem

France 2

20.55

22.15

Ce Monde Abonnement Vacances

Je demande que mon abonnement soit transféré pendant mes vocances

du : إنا المالك inclus au المالك إلا المالك إلى inclus au المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك الم

Je demande la suspension de mon abonnement pendant mes vocances.

310 : "Ustra abbonnement sena probongé d'autorni "Vatra abbonnement sena probongent abbonatiques valvo cample sera prolove au provata des numeros servis dans le accio "S una litte abbunité par prébinaments autoratifiques valvo cample sera prolove au provata des numeros servis dans le accio

Bollatin à tenveyer au goins 12 jours even votre départ à :

# MONTE, service chorrements

24 positie du Général-Lédat - 80646 Countily Cedas - Tel.: 01-12-17-32-90

Mon numéro d'abonne : L\_\_\_\_\_\_ (impératif)

Abonnés, en vacances

TRANSPERT SUR LE LIEU DE VACANCES

changez de vie,

pas de quotidien

sur votre lieu de vacances

➤ Mon adresse habituelle :

Code postal : [\_\_\_\_\_\_ (impératif)

▶ Mon adresse en vacances :

Code postal : Localité :

SUSPENSION VACANCES

▶ Mon adresse habituelle :

Code postal: [ [impératif]

° Ce numéro se trouve à la « une » du journal en haut à gauche

du: [ــــا[ــــا[9.7] inclus cu [ـــــا ՀՀՀ inclus.

Mon numéro d'abonné : [\_\_\_\_\_\_ (impératif)

SOIRÉE ÉVÉNEMENT Friends. Celui cul retrouve son singe. Série [1/2 et 2/2],

0.05 Au bout du compte. 0.10 lournal. Météo. de la nostalgie. Les Saintes Chéries. lanique Aimée.

Vive la vie. Le Temps des copains. 2.05 Connaître Fislam (rediff.). 2.35 Présence protestante (rediff.). 3.05 Révence protestante (rediff.). 3.05 Révent d'Afrique. [34] La conquête de Solidarités. 4.00 24 heures d'info. Ma-gazine. 4.30 Météo. 4.15 Transantarti-ca. Documentaire. 4.30 Outremers (rediff., 60 min).

### France 3

Une série de reportages sur le

CA SE DISCUTE Magazine. Les sitcoms. (110 min).

**ETATS D'URGENCE** 

dopage, en passe de devenir un -phénomène de société. 22.30 Journal, Météo.

UN SIÈCLE D'ÉCRIVAINS Documentaire de Francesca Comencini

175038 23.50 Cap'tain Café. Magazine présenté par Jean-Louis Foulquier, Invités : Thomas Fersen, Carole Laure, Storny Bugsy, Théo (55 min). 0.50 La Grande Aventure

de James Onedin. Pas de fumée sans feu. 1.40 Musique graffiti. (25 min).

#### M 6

20.45 L'INSTIGATRICE

**DU MAL** [1/2 et 2/2] (200 min). 47334651 219336 Après la mort de sa femme, un

menuisier, qui se retrouve avec deux enfants à élever, se remarie avec une professeur qui lui donne bientôt une petite fille. Mais l'incompréhensi s'installe vite au sein d'un couple qui se déchire et, après quelques années difficiles, le mari décide de refaire sa vie avec une de ses clientes dont i est també amoureux. L'épouse ne l'entend pas ainsi...

0.05 Secrets de femmes. Magazine 🗓 Les souvenirs d'une Parisienne. Les dames du hammam 0.40 Best of pop rock.

2.25 Turbo. Magazine (rediff.). 2.55 Coufisses: Dec Dec Bridgewater. Documentaire (rediff.). 3.20 Criture pub Remiz. Magazine. Spécial science-fiction (rediff.). 3.45 Frèquenstar. Magazine. Vannick Noah (rediff.). 4.40 E = M 6 (25 min.).

20.15 ► Les Arpents verts.

Quand Phistoire s'emmèle 21.30 et 1.30 Port Breac'h.

présente. Anniversaire de manage

23.00 L'Age de cristal. L'homme venu d'alleurs.

la nouvelle génération. Okona le magnifique.

23.45 Lou Grant. Témoignage.

**Canal Jimmy** 

21.15 Vélo, Magazine.

21.45 Seinfeld, La circo

22.15 Une fille à scandales.

23.30 Friends (3' saison).
The One Where Ross and Rachel Take a Break (v.o.).
The One With the Morning After (v.o., 55 min).

**Disney Channel** 

chanteurs de Khao Yai. 22.00 La Belle Anglaise. 22.55 La Courte Echelle.

21.00 La Fille de l'équipe.

20.30 Star Trek:

22.10 Chronique

22.35 Spin City. 23.00 Game On.

Téva

20.40 Le Club. Magazine. 20.45 Caraïbes offshore.

22.30 Alfred Hitchcock

Série Club

#### Canal +

ATHLÉTISME

22.30 Flash d'information.

**ED WOOD** Film de Tim Burton, avec Johnny Depp (1994, N., v.o., 119 min). Le portrait d'un homme de inéma qui fut considéré à Hollywood comme le « plus temps » et qui aimait se

0.35 Surprises. Spécial Gay. 1.30 Le Hasard 🗷 🗏 🗒

de Krzysztof Kieslowsk (1982, v.o., 119 min).

Eurosport

13.15 Football. En direct Championnat du mon des moins de 20 ans. Mexique - France

(120 min).

15.15 et 0.00 Tennis.

18.00 Basket-ball. En direct.

(90 min), 283
20.30 Basket-ball. En direct.
Championnat d'Europe :
France - Slovénie,
à Badalone (Espagne)
(90 min). 412

22.00 Cyclisme, Résumé.

Muzzik

22.30 Basket-ball. En direct. Championnat d'Europe : Croatie - Allemagne

19.45 Guitarras : El Paquete

de la danse, Magazini

20.30 Le Journal de Muzzik

21.00 Bogus Pomp. 21.30 Satie et Suzanne. Ballet.

22.25 Son Damas de Cuba.

20.15 Les Instantanés

de la Barberia. Concert (30 min). 500731854

En direct. Internationaux de Grande-Bretagne. 3º joui (135 min). 98641

#### Radio

France-Culture 20.30 Paroles sans frontière.

0.05 Du jour au lengeman.

Marmande (La Housse portie). 0.48
Les Cinglés du music hall. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff.).
Katherine Hepburn; 2.29, Edgar
Morin; 2.44, Pages arrachées à
Raymond Chandler; 3.03, Au pays des
callendes: Le phare des Roches

France-Musique

20.00 Concert. Donné le 12 mars, au Finlandia Hall, à Helsinki, par l'Orchestre symphorique de la Radio finlandaise, dir. Sakari Orama : Iscariot, de Rouse ; Concerto pour plano et orchestre (création), de Kalpainen, Juhani Lagerspertz, piano ; Symphonie nº 3, de Nordgren.

Symphonie nº 3, de Nondgrei 22.30 Musique pluriel. A Mind of Winter, sur un poème de Wallace Stevens, de Benjamin par la London Sinfonietta, di George Benjamin : Summer Band pour bandonéon et bande, de Teruggi.

23.07 Musicales comédies. 0.00 Jazz vivant 1.00 Les Nuits de

#### Radio-Classique

20.40 Les Soirées. LES SOITEES.
Andrea Chemier, opéra en
4 actes, de Giordano, par le
Choeur John Alidis et le
National Philibarmonic
Orchestra, dir. James Levine,
Domingo (André Chenier),
Scotto (Madeleine de Coigny,
Milnes (Gérard).

22.55 Les Soirées... (suite). 0.00 Les Nuits de Radio-Classique.

#### Chaînes d'information

Information en continu, avec, en soirée: 20.00 et 23.00 World Business Today. 20.30 et 27.00, 1.00 World News. 21.30 World Report. 22.00 World News Europe. 22.30 Insight. 23.30 World Sport. 0.00 World View. 1.30 Moncyline. 2.15 American Edition.

Euronews

Journatux toutes les dessi-heures, avec, en soirée : 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.45 Economia. 19.20, 20.20, 21.20, 22.20 Analysis. 19.29, 20.09, 20.39, 21.09, 21.39, 22.09, 22.39, 23.90 Europa. 19.50, 20.50, 20.50, 22.50 Sport. 23.15, 0.15, 1.15 No Comment. 23.45 Alice 0.45 Artissimo. 1.45 Visa.

## 23.25 Animalement võtre.

20.30 et 23.30 Téva interview. 20.55 ▶ Femmes d'Alger. 22.00 Téva débat. Magazine. 22.30 Murphy Brown. 23.00 Téva vie pratique.

Voyage 20.00 et 23.30 Suivez le guide.

22.30 L'Heure de partir

Concert enregistré au festival de Grenoble en 1997 (95 min). 502674106 0.00 Récital Paul O'Dette.

Signification des symboles :

■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

Sous-titrage spécial pour les sourds et les male

## Championnat d'Europe. Grèce - Turquie, à Gérone (Espagne) (90 min), 283380

CNN

LCI

Journaux toutes les deun-heures, avec, en soirée: 19.16 et 23.16 Guil-laume Durand. 20.13 et 20.45 Le 18-21. 20.30 et 22.30 Le Grand Jour-nal. 21.10 et 22.12 Le Journal du Monde. 21.17 et 22.19, 22.44 Journal de l'Ernnomie. 21.26 Chréma. 21.42

 Signalé dans « Le Monde Télévision-Radio-Multimédia » On peut voir.

■ Ne pas manquer.

THE RESIDENCE **持有节要雇用** 

- Marine \*

\*\*\*

Circle Carette

•

7. 4

4. t. . .

# érillas en Amérique latin

mee de cirres et de manques re que Migue: Curiel a consacre au Nenezuea



M CENTRAL PROPERTY.

The second second

A state of

8 1 4 9 4 1

Company and providing the

المعاد كورج فعالد الدراء والأراجيون

Copyright of the second control

The second second

La September 1991 American

SALES OF THE SECTION

The second of

**建筑工作** 

January on the second of the

Supersylvania (1920) Supersylvania (1920) Supersylvania (1920)

Top, of the section

The source of

igany <del>--</del> "-Geografia

A CONTRACTOR

promy Conscionary

gare remained there

- 213 E \$5 er a · 

2.5

(1.7. 10 1 1 1

\$ . 1 grade 10 -

÷ .- -

Janes Salander (1995) (1995) Janes Salander (1995) (1995)

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

ومحموه إحلاسها إي

هي بين محد

annight of the second

# 1 × 2 × 2 × 2 ×

重型的结构 经基

and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

to the state of the state of

## L'islam, la nuit, dans une orangeraie

Un envoyé spécial de l'hebdomadaire américain « Newsweek » recueille, près d'Alger, les confidences d'un chef islamiste fier de son combat

LA SCÈNE se passe au clair de une dans une orangeraie proche d'Alger. Calme, décontracté, un fusil AK 47 à portée de la main, Ahmed Benaicha accueille Mark Dennis, l'envoyé spécial de l'hebdomadaire américain Newsweek A quarante-trois ans, l'homme est <sup>l'</sup>un des plus recherchés d'Algérie. Sa tête, qui orne les murs du pays, est mise à prix 4,5 millions de dinars (environ 450 000 francs): il commande, à l'ouest de la capitale, la rebellion du Front islamique du salut (FIS). Un barrage de l'armée se trouve à moins de kilomètre : « Nous contrôlons ce coin. Ce sont les militaires qui ont peur, pas nous », lance Benaicha ilans un rire étouffé.

Il est rare qu'un journaliste tranger puisse rencontrer, sur ion terrain d'action, un chef du mouvement islamiste armé algéien. Les envoyés spéciaux en Al-

gérie, ces temps-ci, sont étroitement cornaqués par des gardes du corps zélés, qui ne les lachent pas d'une semelle, et les raccompagnent jusqu'au hall du seul grand hôtel autorisé à leur offrir le gîte. Newsweek affiche donc une légitime fierté en racontant la visite secrète, nocturne - et exclusive - de Mark Dennis dans un bastion de la guérilla du FIS.

Quelques jours après les élec-tions législatives du 5 juin, le journaliste fausse compagnie à ses protecteurs en uniforme. Direction : une ville de la côte, où, suivant une procédure préalablement mise au point avec des exilés du FIS, il établit le contact avec les rebelles, dans un paysage de collines encore fumantes des combats de la veille. Au seul barrage routier qu'il rencontre, un soldat lui demande, en souriant, de l'aide pour quitter le pays.



Les « barbus » portent mai leur nom, indique Mark Dennis, car tous les insurgés qu'il a vus ont le visage glabre, ce qui leur permet de se perdre impunément dans des foules anonymes. «Le jour,

nous nous reposons. La nuit, nous frappons », raconte Al Mansour, âgé de trente-deux ans. Deux adolescents se qualifient eux-mêmes d'« assassins ». Armés de fusils à canon scié, ils tuent policiers ou militaires à bout portant avant de disparaître. L'un d'eux affirme avoir tué sept hommes dans la semaine ayant précédé le scrutin. Les rebelles ne sont pas très bien équipés. Ils confectionnent des grenades avec des canettes de soda remplies de poudre. Benaicha et ses hommes prétendent ne tuer que des soldats et leurs « collaborateurs ». Cette petite bande, assez mal armée, ne pourrait survivre, estime le reporter, sans un fort soutien de la population lo-

Qu'attend Benaicha de cette guerre? « Un Etat islamique. » Serait-il prêt à négocier avec le gouvernement? « Oui, à condition

une formule de dégressité des al-

locations familiales pour les mé-

qu'il légalise le FIS et libère ses dirigeants », actuellement en prison. Benajcha juge que le temps travaille pour sa cause. « Il a fallu treize ans au prophète Mahomet pour établir son Etat islamique. Nous n'avons que cinq ans derrière

Comme il l'avait prévu, le journaliste, à peine rentré a eu de sérieux ennuis avec les autorités. Appréhendé, interrogé, détenu une partie de la nuit par des agents de la sécurité, il a été protégé par sa nationalité américaine. En professionnel expérimenté, il avait d'ailleurs prudemment informé de son projet l'ambassade des Etats-Unis à Alger. Reconduit à son hôtel puis à l'aéroport, il a été expulsé d'Algérie, avec en poche son cher passeport et en tête les images de son précieux « scoop ».

Jean-Pierre Langellier

quand même pas la révolution

d'Octobre) et de facilement compréhensible (25 000 francs tout rond). Mais les chiffres sont têtus, comme de vieux clous rouillés auxquels on ne prend plus garde. Sommé de s'expliquer sur ce chiffre, le gouvernement bafouille et laisse penser que son seul engagement dûment quantifié relève de l'improvisation poétique plutôt que de la réflexion sociale pragmatique. Si Jospin avait voulu démontrer les pièges des \* effets d'annonce », il ne s'y serait pas pris autrement qu'en tombant ainsi au beau milieu de leur

#### **EN VUE**

■ Samia Adib, quarante-six ans, ancienne fonctionnaire dans un ministère egyptien, titulaire d'un baccalauréat commercial, a été interpellée, dimanche 22 juin, alors qu'elle mendiait dans une rue du Caire. M= Adib, qui, en 1991, gagnait l'équivalent de 250 francs par mois, avait abandonné son emploi, pour vivre d'aumônes. Au moment de son arrestation, elle cachait dans ses guenilles 6 000 livres égyptiennes (environ 7 500 francs).

■ La reine Elizabeth II, en voyage officiel, a donné, mardí 24 juin, lean Cabot en exemple aux Canadiens, en célébrant le 500° anniversaire du débarquement du navigateur à Bonavista (Terre-Neuve). Cependant, selon les participants d'un débat organisé par la Société d'histoire de l'île, le Génois aurait abordé « quelque part entre le Maine et le Labrador », et, dans le doute, la Commission canadienne des sites et des monuments a érigé deux plaques pour célébrer l'endroit où Cabot aurait touché terre : une en Nouvelle-Ecosse et l'autre à Terre-Neuve.

■ Le groupe américain d'équipements sportifs Nike retirera de la vente trente mille paires de baskets dont les semelles, portant le mot « Air » écrit en arabesques, évoquent le nom d'« Allah ». La décision mettra fin aux poursuites engagées par le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), à Washington. « Sur un tee-shirt ou une casquette, il ne nous dérangerait pas », mais, a expliqué Nihad Awad, directeur du CAIR, ce logo constitue « un manque de respect pour le Créateur », car les chaussures se mettent aux pieds et se salissent.

#### DANS LA PRESSE

FRANCE-SOIR Philippe Bouvard

TF1

16.30 Dingue de toi. Série.

8.00 Les Vacances

20.00 Journal,

20.45

19.00 L'Or à l'appel. Jeu.

**JULIE LESCAUT** 

découvre le cadavre du

filière de la drogue...

L'INNOCENCE

rééfilm O de Jack Bender, avec Gérald McRaney, Kate Jackson

0.10 Les Rendez-vous

de l'entreprise. Magazine présenté

par Jean-Marc Sylvestre. 0.40 et 1.20, 2.00, 3.00, 4.00,

Lambert contre Lambert.

1.30 et 2.10, 4.15, 5.10 Histoires na-turelles. Documentaire. 3.10 Cités à la dérive. Série. (8/8) (rediff.). 4.50 Mu-sique. Concert (20 min).

4.40 TF 1 mult. 0.50 Cas de divorce. Série.

22.30

ARMÉE

Neek-ead. Série O de Marion Sarraut, avec Véronique Genest, Jérôme Anger 105 min). 769084

Pendant son week-end, Julie

propriétaire d'un club vidéo. Son enquête la conduit sur une

Les voisins et leur chien. 17.05 Bony. Série.

Pēche en eaux troubles.

de l'amour, Série, Duei,

L'image du jour, Tiercé, Trafic infos.

Committee of the origin

1-2-15-733

والمناسب والمناط

- -

1. A.

Premier faux pas sur la route du gouvernement, la mise sous condition de ressources du versement des allocations familiales constitue la négation - ou l'oubli de trois de nos valeurs fondamenlales: 1) La famille est sacrée; 2) L'enfance est l'avenir du pays ; 3) la concertation est le préalable à toute décision démocratique. On <u>imerait extendre s'expliquer pu-</u> oliquement les technocrates qui fonsidèrent que la fortune - et, partant, l'arrêt de toute aide de la

collectivité - commence dès lors qu'on dispose de 25 000 francs par mois - avant des impôts qui se chargent déjà de niveler par le bas les revenus - pour faire vivre quatre personnes.

LE PARISIEN

France 2

et des lettres. Jeu. 17.10 Le Prince de Bel Air.

17.35 Les Années collège.

L'annuaire du collège 18.10 Seconde B. Série.

18.40 Qui est qui ? jeu. 19.25 Studio Gabriel.

19.55 Au nom du sport. 20.60 Journal, Météo.

Magazine présenté par Bernard Benyamin. Spéciale 300° émission (185 min).

➤ ENVOYÉ SPÉCIAL

Pour fêter la trois centième d'"Envoyé spécial", cinq

on tue" (Michel Field), "Un

château de rêve" (Georges Pernoud) et "Le Pen dans le

0.00 Expression directe.

0.05 Au bout du compte. 0.10 Journal, Bourse, Météo. 0.30 Le Cercle de minuit.

2.30Football: La Coupe America: Brésil-Pérou. 1/2 finale. 4.20 24 beures d'infio. 4.33 Météo 2. 4.40 Strangle du silence. Documentaire. 5.05 Manu. Dessin animé. C'est le chamier. 5.15 Chip et Chanty. Dessin animé. La ri-vière de diamants (25 min).

Magazine. Best of (120 min). 2070737

texte" (Laure Adler).

a Envoye spetta ; cimp personnalités du petit écran ont choisi un reportage qu'ils commentent : "Dis-moi Céline" (Paul Amar), "Planète McDo" (Christian Blachas), "Silence,

16.35 Des chiffres

jean-Marc Plantade ■ « Si on ne met pas de chiffre, on ne fera jamais rien »: persuadés que sans plafond très précis la mise sous condition de ressource des allocations familiales ne se concrétiserait pas, deux ministères, celui de l'économie et celui de l'emploi, ont entrepris le forcing auprès de Matignon avant le

France 3

18.20 Questions pour

un champion. Jeu. 18.50 et 1.10

18.55 Le 19-20

ANGÉLIQUE,

MARQUISE

**DES ANGES** 

Film de Bernard Borde avec Michèle Mercier (1964, 120 min).

iusau'à la corde.

**NEW YORK** 

DISTRICT

23.25

22.50 Journal, Météo.

Rebelote pour cette série usée

0.10 Saga-Cités. Magazine.

Sarcelles, 1997 après J-C

Florilège : en hommage aux

15 ans du magazine [2/2]

1.15 La Grande Aventure de James Onedia. Feulleton. La collision. 2.05 Musique grafini. Magazine (20 min).

(30 min). 2231756

51060

(rediff., 30 mln). lade daté mercredi 25.

**0.40** Espace francophone.

20.00 Métén.

Un livre, un jour.

Le Prix du plaisir,

20.05 Fa si la chanter. Jeu.

discours de politique générale de Lionel Jospin. « Partisan depuis des années d'une réforme des allocations familiales, le premier ministre, lui, n'avait initialement pas prévu de se montrer très précis », selon un de ses proches. Un projet de la direction du budget en poche - « Cela fait déjà plusieurs années que les hauts fonctionnaires de Bercy essayent de refiler au gouvernement l'idée du plafonnement des ressources pour l'attribution des allocations familiales... Juppé, par exemple, l'avait refusé en 1995 », affirme un responsable -, Dominique Strauss-Kahn et Christian Sauter ont proposé à Matignon

nages aux revenus supérieurs à 14 000 francs et leur suppression au-dessus de 25 000 francs. LIBÉRATION

Gerard Dupuy

■ Lionel Jospin avait bien raison d'éviter les précisions quantitatives dans son discours d'investiture : l'un des rares chiffres précis qu'il ait consenti à lâcher lui revient dans la figure comme un boomerang imprévu. Au départ, la mise sous condition de ressources des allocations familiales a quelque chose d'anodin (ce n'est

JEUDI 26 JUIN •

La Cinquième 18.25 Le Monde des animaux. Le désert de Nami-

Arte

19.00 Collection Hollywood 1950. Série. Sulvante I (1954), avec lune Havoc. 19.30 7 1/2. Les élections législatives en Albania **20.00** L'Histoire vue à travers la peinture [3/3] Juifs, putains et condottieri (25 min). 2572 20.25 Ja Documenta. Reportage.

20.30 8 1/2 Journal.

SOIRÉE THÉMATIQUE: AMERICA LATINA, GUÉRILLAS **EN AMÉRIQUE LATINE** 

Soirée presentée par Hervé Claude. Lire page 32.
20.45 Histoire de guérillas. De Zapata aux zapatistes, documentaire de Gérard Chaliand et Jérôme Kanapa

(1997, 60 min).

Une analyse historique et politique des et sous Marcos. 21.45 Enlèvement au Salvadot. DISTIKE I As benéfice du doote. Série de Hélaine Head, avec Paul Sorvino, Christopher Noth Documentaire de Nitza Kakossaios (1994, 55 min). 84285 22.40 Venezuela : les guérilleros au pouvoir. 8428591

Documentaire de Miguel Curiel (1997, S5 min). 23.35 La Fille du puma 🖫 Film d'Ulf Hultberg et Asa Faringer, avec Angeles Cruz, Elpidia Carillo (1994, v.o., 90 mint. 1.05 Music Planet : Stop Making Sense. 8338572

Film documentaire de Jonathan Demme (1984 ; rediff. ; 120 min). 2.25 Tracks. Spécial Mickael Jackson (rediff.: 30 min).

M 6

18.00 Highlander. Série. Papa Simor 19.54 Six minutes d'information

20.00 Notre belle famille. Moi qui ai tout lu. 20.30 La Météo des plages. 20.35 Passé simple. Magazine. 1960, les grandes vacances

20.45

GRAINES DE STAR La sointe des finalistes. Divertissement présenté par Laurent Boyer et Yves Lecor, Invites: Liane Foly, Richard Anconina

23.10

ANNIHILATOR
TELETIMO
de Michael Chapman,
avec Susan Blakely 2933256 (100 min). Un homme poursuivi par la police se réfugie chez une femme qui vit seule depuis le départ de son mari. 0.50 Frequenstar.

par Laurent Boyer. Yannick Noah 155 min). 4710534 1.45 Best of trash. 2.45 E = M 6 fre-diff.1.3.15 Jazz e. Magazine. 4.15 Spé-cial plus vite que la musique. 1.16 France au top (rediff.). 4.40 Faires comme chez vous. Magazine (rediff.).

Emission présentée

Canal +

16.10 Ligne de vie ■ Film de Pavel Lounquine (1996, 100 min). 17.50 Barbe Rouge. Dessin animė.

> En clair jusqu'à 20.35

18.20 Cyberflash. Magazine 18.35 Nulle part ailleurs. 20.30 Le Journal du cinéma.

20.35 20.00 Concert de jazz.

LES MAÎTRES DU MONDE Film de Stuart Orme, avec Eric Thal (1995, 105 min). 517423 Adaptation d'un classique de la science-fiction : de Robert Heinlein (1951). 22.20 Flash d'information.

22.30 PIÈGE À GRANDE VITESSE Film de Geoff Murphy, avec Steven Seagal, Katherine Heigl (1994, v.o., 94 min). 7001369

0.05 Mémoires d'immigrés. l'héritage maghrébin. Documentaire de Yamina Benguigui (155 min). 89605832 Deux ons de travail pour faire parler les pères, les mères, les enfants. Des tragédies, des bouffées de

vie. A ne pas manquer.

### Radio

France-Culture 20.30 Lieux de mémoire. 21.32 Fiction: Le Théâtre des poètes. William Butle

22.40 Nuits magnétiques.

France-Musique

Ocncert de jazz.
Concert de jazz.
Concert de créations.
Présences 97. Donné le 13
février, salle Olivier Messiaen,
à Radio-France, par les
Solistes de l'Orchestre
philharmonique de
Radio-France, dir. Partice
Caratini : La Rivière de glace,
de Caratini : La Rivière de glace,
de Caratini : Spectral
Carmaval, de Alvim avec le trio
Cesarius Alvim, piano. Eddie
Gomez, contrebasse, Duduka
Fonsela, batterie. - Festival de
jazz de Grenoble. Donné le 19
mars, au Musèe de Grenoble,
par l'Orchestre régional de
jazz ribône-Alpes, dir. Gil
Lachenal : Mondrian, de
Wheeler, Eric Le Lann,
trompette. - Concert donné li
24 avril, au studio Charles
Trenet, de Radio-France, 3
Paris, par le Secottre de
jean-Louis Chautemps:
Ceuvres de Nietzsche.
22.30 Musique phuriel.
23.07 Histoire de disques.

Radio-Classique 20.40 Les Soirées.

Concert. Enregistré le 8 janvier, à la Salle Pleyel, par Leon Fleisher et l'Orchestre de Paris, dir. Carlo Maria Giulini, Œuvres de Brahms.

22.35 Les Soirées... (suite). 0.00 Les Nuits de Radio-Classique.

### TV 5

20.00 Travelling avant 🗷 🗷 Film de Jean-Charles Tacchella (1987, 115 min). 83353249 21.55 Météo des cinq continents. 22.00 Journal (France 2). 22.35 C'est à suivre.

Magazine (France 2 du 23/6/97). 0.00 Courants d'art. Magazine. 0.30 Soir 3 (France 3).

Planète 20.35 Salgado. 21.25 Jura sauvage. [2/2].

 fe Heade daté samedi 28.
 23.05 Des hommes dans la tourmente. (7/32). Trotski wrae Staline. 23.30 Les Ailes de légende. 0.20 L'Education à la liberté.

Animaux

23.00 Les Géants

20.00 Le Monde des reptiles. Les serpents venimeus. 20.30 Dauphin mon voisin. 21.00 Le Monde sauvage. 21.30 Flipper le dauphin. Dauphin en poursuite. 22.00 Birds of Paradox. Paradoxes ailés.

### Paris Première

20.00 et 0.10 20 h Paris Première. Magazine. 27.00 Indiscret E Film de Starley Donen (1958, v.a., 105 mirl). 28305152

22.45 Stars en stock. ingrid Bergman.
23.15 Beatles Go Baroque.
Concert. Direction musicale:
Peter Breiner (55 min).

France Supervision 20.30 Soir de première.

Soir de prenum.
Pièce de théâtre
de Michel Carnoy.
Avec Françoise Prévost
49596536 21.45 L'Ile angélique. D'Alain Jonny. D'Alain Jomy.

23.05 Trio Amadei.
Concert arregistré
au Palais de Colorno
(60 min).

78042510

Ciné Cinéfil

20.30 L'Ecole buissonnière E Film de Jean-Paul Le Chanols (1948, N., 110 min). 533/355 22.20 Gaspard de Besse Film d'André Hugon (1935, N., 100 min). 21523997 0.00 Le Club.

0.00 Le Club.

Invite: Jacques Fleschi.

1.15 Cette nuit ou Jamais

(Tonight or Never) 

Film de Mervyn Letoy

(1931, N., v.o., 80 min).

47132831

## Ciné Cinémas

20.30 Le Vent 20.30 Le Vent de la plaine ■ ■ Film dé John Huston (1959, 120 min). 5934881 22.30 Before the Rain ■ Film de Mikho Manchevski (1994, v.o., 110 min). 92160336

0.20 La Putain du roi # Film d'Axel Corti (1990, 130 min). 11920379

Festival 20.30 Les Amants du Tage ■ Film d'Henri Verneuil (1954, N., 110 min). 69251978 22.20 La Maïson

dans la dune. Téléfim de Michel Mees (1988), avec Tcheky karyo (85 min). 37012084 Série Club

20.15 ► Les Arpents verts.

My Husband the Rooster
Remier.

20.40 Le Club. Magazine. 20.45 Les incorruptibles, le retour. Delt mineur 21.35 Port Breac'h 22.30 Alfred Hitchcock

22.30 Affreu rassauling présente. Le patient impadent. 23.00 Caraïbes offshore. Quand Phistoire s'esnimble. 23.45 Lou Grant, La disparition. 0.40 Thérèse Humbert. Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le (60 min).

#### Canal Jimmy 20.00 Le Meilleur du pire.

Magazine.
20.35 L'Instinct de l'ange 
Film de Richard Dembo (1992,
115 min).
83853581
22.30 Chronique de la route. 22.35 La Bamba ■ Film de Luis Valdez (1986, v.o., 105 min).

**Disney Channel** 20.10 Un vrai petit génie.

> 21.20 Les Twist II. 21.45 Les Envahisseurs. Alene 22.40 Les Monstres. 22.50 Légendes vivantes d'outre-mer.

#### 23.35 Thunder Alley (25 min). Téva

20.30 et 23.30 Téva interview. 20.55 Le Prix de la passion ■ Film de Leonard Nimoy (1988, 110 min). 504403978 22.45 Murphy Brown. 23.10 Téva vie pratique 0.00 Téva spectacie (90 mini.

Voyage 20.00 et 23.30 Suivez le guide. 22.00 Blue Ocean. Western Samoa. 22.30 L'Heure de partir. Magazine (55 min).

#### Eurosport

15.15 et 23,00 Tennis. En direct. Internationaux de Grande-Bretagne. # jour (135 min). 976899 17.30 Cyclisme En direct. Tour de Catalogne. 8º étape (30 min). 8225 18.00 et 1.00 Cyclisme. En differé, Tour de Sulsse. 10° et demière étape : Davos - Zurich (194 km).

19.00 Motocyclisme. En différé. Grand Prix des Pays-Bas. Essais des 250 cc., à Assen. 20.00 Nouvelle vague. 20.30 Basket-ball. En direct. Championnat d'Europe : France - Lituanie (90 min).

(90 min). 22.00 Football. 0.00 Pole Position (60 min).

Muzzik 19.55 Emile Naoumoff et Catherine Marchese jouent Satie. Concert (65 min). 507432084 21.00 Europa Jazz Festival

ati Mans. Concert (125 min). 503423220 (125 min). 503423220 23.05 Solo Tango. 0.00 The Zawinul Syndicate. Concert enregistré lors du festival Sons d'hiver en 1997 (120 min). 500369282 2.00 Tarare.
Opéra d'Amonio Salleri.
Enregistré au Festival
de Schwetzingen jeudi (185 min).

#### Chaînes d'information

CNN Information est continu, avec, en soirée: 20,00 et 23,00 World Busi-ness Today, 20,30 et 21,00,1,00 World News. 21,30 World Report, 22,00 World News Europe. 22,30 Insight, 23,30 World Sport. 0,00 World View. 1,30 Moneyline. 2,15 American Edi-tion.

Euronews Journaux toutes les demi-heures, avec, en solrée: 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.45, 22.45 Economia. 19.20, 21.45, 21.45, 22.45 Economia. 19.20, 20.20, 21.20, 22.20 Analysis. 19.20, 20.09, 20.39, 21.09, 21.39, 22.09, 21.39, 23.09 Europa. 19.50, 20.50, 21.50, 22.50 Sport. 23.45, 01.5, 1.15 No Comment. 23.45 Style. 0.45 Visa. 1.45

LCI journaux toutes les demi-heures, avec, en soirée: 19:16 et 23:16 Girli-laume Durand. 20:13 et 20:45 Le 18:-11. 20:30 et 22:30 Le Gramd Jour-nal. 21:10 et 22:12 Le Journal du Monde. 21:17 et 22:19, 22:44 Journal de l'Economie. 21:26 Cinéma. 21:42 Talk culturel. 0:15 Le Débat.

**Envoyé Special** fête sa 300<sup>ème</sup> en vous offrant la soirée que vous avez choisie 20h50

### Les films sur les chaînes européennes

RTBF 1 22.20 Vivre. Film de Zhang Yimou (1994, v.o., 130 min). Avec Ge You, Gong Li. Drame.

RTL 9 22.15 Les Bootleggers. Film de loseph Sargent (1973, 100 mbn. Policier. 23.55 Et la tendresse?... bordel U. Film de Patrick Schulmann (1982, 95 mbn. Comédie.

20.35 Diabolo menthe. Film de Diane Kurys (1977, 105 min). Avec Eleonore Klarwein. Comédie drumminue.

Les programmes complets de radio, de telévision et une sélection du câble et du satellite sont publiés chaque semaine dans notre supplément

datė dimanche-kundi. Signification des symboles : ▶ Sîgnalê dans « Le Monde Télévision-Radio-Multimédia ». On peut voir. ■ Ne pas manguer.

■ ■ Chef-d'œuvre ou classique. ♦ Sous-titrage spécial pour les sourds

## Le Monde

ON CONNAÎT ses classiques: gouverner c'est prévoir! Oui, mais encore faut-il prévoir de gouverner. Prise par la victoire comme on l'est par le temps, la gauche dite plurielle vient de commettre un impair singulier, presque une faute de noviciat: annoncer d'abord une mesure. Y réfléchir ensuite. Et au bout du compte se retrouver, entre impréparation et flou, en pleine caco-

L'enfer gouvernemental peut être ainsi pavé de bonnes intentions. Ainsi cette affaire des allocations familiales. Voilà bien le genre de sujet explosif par nature, l'intérêt général étant rarement constitué de la somme des intérêts particuliers. On ne réforme un tel système sans y avoir réfléchi à deux fois, sans avoir soigneusement pesé les avantages et les inconvénients, la justesse ou l'injustice d'une telle mesure.

Les Français ont, pour ainsi dire dans leur patrimoine génétique, deux ou trois points d'ancrage à une fiction d'égalitarisme. Les allocations familiales, les fameuses allocs en sont un. Pauvres ou riches, smicards ou imposés sur la fortune, vivent ainsi sur un même pied au moment de cette manne, indispensable aux uns, pourboire pour les autres.

Au fronton de la République des égaux, les plus égaux que d'autres revendiquent ainsi leur dû. Moins par nécessité que par principe. Les allocations familiales sont en ce sens plutôt un brevet de bons et loyaux services rendus à la cause sacrée de la natalité française qu'une aide sociale. C'est un peu ridicule, voire un peu obscène, car on imagine bien qu'une famille avec deux enfants gagnant 50 000 ou 100 000 francs par mois, peut survivre sans les 600 francs d'allocations familiales mensuelles. Mais c'est ainsi dans la routine d'un

pseudo égalitarisme ou la conviction très partagée que les alloca-tions sans discrimination font la natalité générale.

Tout cela est absurde, évidemment. De l'absurdité de situations sociales fort tranchées. Et, de ce point de vue, personne ne saurait contester une nécessaire redistribution des aides au profit de ceux qui en ont vraiment besoin. Simple lapalissade sociale. Car c'est la définition même d'une aide, ou d'une allocation, que d'aider.

Mais absurde aussi fut la façon

d'en trancher, sans en trancher, tout en tranchant. Qui est «riche», qui ne l'est pas? Qui peut se passer des allocations familiales, qui ne peut s'en passer? Lionel Jospin dans son discours de politique générale a sorti un chiffre-plafond, un chiffre fixant le seuil de la « richesse » non allocative à 25 000 francs de revenus mensuels. Les chiffres ont un mérite, celui d'être ronds. Et un inconvénient, celui d'être aveugles. Est-on vraiment riche avec trois, quatre enfants et plus et ces revenus-là? Autrement dit, peut-on supporter, sans péril budgétaire, ni sacrifices importants, de telles amputations?

Il y a quelque danger à fixer ainsi, dans l'urgence métorique et l'artifice comptable, des seuilscouperets. Et quelque risque à voir des riches partout. La preuve, depuis l'annonce, le gouvernement ne cesse d'un ministre à l'autre de dire et contredire, de faire et défaire. Le seuil un jour est fixe, l'autre négociable. Le système se veut un moment radical, l'autre moment progressif. L'opposition mobilise, saute sur l'aubaine. Les alliés, PC, MDC, sont déjà en dissidence. Bref, tout cela donne le sentiment d'une fâcheuse improvisation, nettement préjudiciable au projet de gou-

## Sida: les trithérapies « du lendemain » ne seront plus réservées au seul personnel de santé

Act Up Paris dénonçait le caractère « clandestin, inaccessible et sélectif » de ce traitement

L'UNE des questions les plus difficiles soulevées par la démonstration de l'efficacité des nouvelles associations médicamenteuses - les trithérapies - contre l'infection par le virus du sida porte sur la conduite à tenir vis à vis des personnes soupçonnées d'avoir été exposées à ce virus. Cette question avait trouvé une réponse officielle dès lors que cette exposition concerne un professionnel de santé - chirurgien, médecin infirmière ou aide-soignante - se blessant avec une aiguille contenant du sang infecté

par le VIH. Les directions générale de la santé, des hôpitaux et des relations du travail avaient précisé, dans une « note d'information » datée du 28 octobre 1996, la conduite à tenir « pour la prophylaxie d'une contamination par le VIH en cas d'accident avec exposition au sang ou à un autre liquide biologique chez les professionnels de santé. » Cette prophylaxie « du lendemain » consiste à administrer, dans les heures qui suivent l'accident, une association médi-

multiplication du VIH au sein de l'organisme. Ce traitement est d'une trentaine de jours.

Faut-il ou non étendre cette pratique aux autres expositions au VIH que sont les relations sexuelles non protégées avec une personne contaminée ou l'injection intraveineuse de drogues avec une aiguille infectée? Le débat, ouvert depuis plusieurs mols déjà dans la communauté médicale spécialisée, est aujourd'hui posé publiquement, et de manière volontairement provocatrice, par l'association Act Up Paris qui accuse les autorités sanitaires « d'or-

ganiser l'inégalité des droits ». « Dès l'exposition au VIH, les professionnels de santé connaissent les gestes simples qui limitent les risques de transmission, rappelle cette association dans un texte diffusé mardi 24 juin. Ils ont le choix de suivre ou de ne pas suivre la prophylaxie. Ils peuvent évaluer avec un médecin compétent la nature de l'exposition qu'ils ont subie et sont informés des avantages du

camenteuse (bi ou trithéraple) de traitement, de ses effets secondaires nature à prévenir la diffusion et la et des incertitudes quant à son effi-

Pour cette association, ce dispositif est « inégalitaire » dans la mesure où « il exclut la quasi-totalité de ceux qui sont effectivement exposés au VIH c'est à dire les milliers de victimes d'accidents de capote et les usagers de drogue ne disposant pas de matériel propre. » Pour les responsables d'Act Up Paris, les autorités sanitaires ont délibérément choisi de « limiter la diffusion du savoir scientifique dans ce do-

MODALITÉS D'AUTORISATION

Ils ajoutent que d'ores et déjà des médecins parisiens spécialistes du sida prescrivent de telles trithérapies, sans respecter les modalités d'autorisation de mise sur le marché, aux personnes séronégatives qui se présentent dans leur service immédiatement après avoir été exposés au VIH. Ils dénoncent enfin le caractère « clandestin, inaccessible et sélectif » de ce savoir et accusent le directeur général de la santé « de

continuer à opposer les bonnes et les mauvaises contaminations. »

« Il faut savoir que s'il existe un consensus des experts pour ce qui est des traitements après exposition au VIH via le sang des professionnels de santé, ce consensus n'existe pas encore pour les autres types d'exposition, a déclaré au Monde le professeur Jean-François Girard, directeur général de la santé. Les experts débattent actuellement de cette question qui impose une analyse complexe des risques et des bénéfices individuels mais aussi collectifs, de la généralisation de cette mesure prophylactique. Il nous faut notamment tenir compte des phénomènes de résistance du virus aux médicaments que pourrait induire

la diffusion d'une telle pratique. » Il est toutefois acquis que des recommandations officielles précisant les modalités d'accès, audelà du seul personnel soignant, à cette nouvelle forme de traitement et organisant une évaluation de cette pratique, seront prochalnement rendues publiques.

Jean-Yves Nau

## M. Jospin craint les tendances « hégémoniques » des Etats-Unis

sultats de Denver », a déclaré Lionei Jospin, mardi 24 juin, à l'Assemblée nationale, en dénonçant, à propos du demier sommet du G7, auquel était invité la Russie, « une certaine tendance à l'hégémonie des Etats-Unis ». «L'Europe n'a pas le même modèle que les Etats-Unis et elle a toujours essayé de préserver un équilibre entre l'économique et le social ». a poursuivi M. Jospin, interrogé lors de la séance des questions au gouvernement (lire page 9).

Le sommet de Denver avait vu certains responsables américains vanter aux Européens les mérites du « modèle » de développement anglo-saxon. « Il relèvera de la volonté de l'Europe, de la capacité de la France - et mon gouvernement et cette majorité y contribueront – que, la prochaine fois, peut-être, les préoccupations de l'Europe soient prises en compte avec plus de force », a poutsuivi M. Iospin.

Sur la chaîne d'information LCI. le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine, disait aussi, mardi, ses réserves quant aux résultats de

« JE NE SUIS PAS satisfait des ré- Denver. « Aucun participant n'était vraiment satisfait », a-t-il commenté. Interrogé sur la monnaie unique, il a déclaré que le gouvernement « ne veut pas faire l'euro à n'importe quel prix et à n'importe quelles conditions ». « Personne n'a envie que les choses se fassent contre les gens et contre les peuples, à n'importe quel prix », a ajouté M. Vé-

> La position exprimée par le ministre des affaires étrangères est strictement conforme à celle de M. Jospin, qui ne s'était pas ému outre mesure des propos tenus sur ce sujet, le 18 juin, au conseil des ministres, après le sommet européen d'Amsterdam, par Jean-Pierre Chevenement. Selon Le Canard enchaîné du 25 juin, le ministre de l'intérieur, président du Mouvement des citoyens, avait demandé que soient portées au procès-verbal du conseil ses réserves sur le pacte de stabilité et sur la mise en place de la monnaie unique européenne, dont il a toujours considéré qu'elle est grosse de dangers pour les équilibres sociaux des pays concernés.

#### DÉPÊCHE

■ JUSTICE : le procès de Maurice Papon, accusé de crimes contre l'humanité, qui devait s'ouvrir le 6 octobre devant la cour d'assises de la Gironde, pourrait être reporté, les devis pour l'aménagement de la salle d'audience dépassant largement le coût prévu. Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1942 et 1944, est accusé d'avoir participé à la déportation vers Drancy de près de deux mille juifs.

BOURSE TOUTE LA BOURSE EN DIRECT 3615 LEMONDE Cours relevés le mercredi 25 juin, à 10 h 15 (Paris)

| FERMETURE<br>DES PLACES AS | SIATHOLIES                                   |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Tokyo Nikkei               | 20679.27 +1,66 +6,81<br>x 15065,02 +1,17 +12 |
|                            | kkei sur 3 mois                              |
| WE TE                      |                                              |
| 想标                         | FILL 1                                       |
|                            |                                              |
|                            |                                              |

|                  | Cours au<br>25/06 | Var. en %<br>24/06 | Var.en<br>fm 96 |
|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Paris CAC 40     | 2829,13           | +1,59              | +22,17          |
| Londres FT 100   | 4623,30           | +0,59              | +12,26          |
| Zurich           | 1836,05           |                    | +38,97          |
| Milan MIB 30     | 20543             | +1,45              | +30,87          |
| Francfort Dax 30 | 3755,82           |                    | + 30,02         |
| Bruxelles        | 13484             | +1,26              | +27,56          |
| Sukse SBS        | 2604,14           |                    | +38,97          |
| Madrid Ibex 35   | 6797,08           |                    | +31,86          |
| Amsterdam CBS    | 585,90            |                    | +33,98          |

Tirage du *Monde* daté mercredi 25 juin 1997 : 485 766 exemplaire:

## NOTRE PREMIÈRE STRATÉGIE BANCAIRE EST DE SE CONCENTRER SUR VOUS.

# NATEXIS = [expertise]

Si nous menons notre expertise entre parenthèses, c'est pour l'élever à la puissance 6, la puissance de nos six groupes de métiers. Dans ces parenthèses, sont concentrés pour vous tous les savoir-faire bancaires.

Crédits et services aux entreprises en France, activités bancaires internationales, financements spécialisés, activités de marchés, gestion collective et intermédiation boursière, capital investissement et fusions-acquisitions. Pour bâtir des solutions, toutes nos expertises se rejoignent, s'associent, se complètent, en France et dans notre réseau international, au service de l'entreprise.

Cette multiplication de compétences, nous l'avons concentrée dans une seule banque, pour l'élever à la hauteur

NATEXIS: un nouveau concentré d'expertise pour les entreprises.



Plus d'expertise pour l'entreprise.



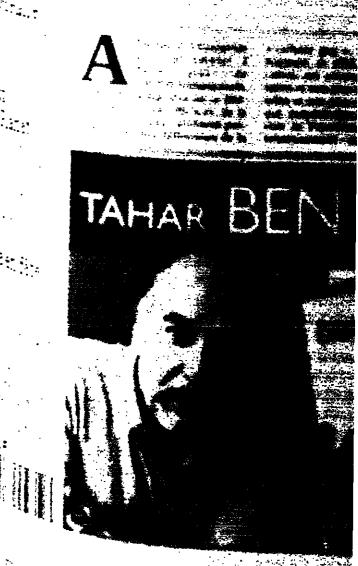